





10420/A A.XLII 18/a





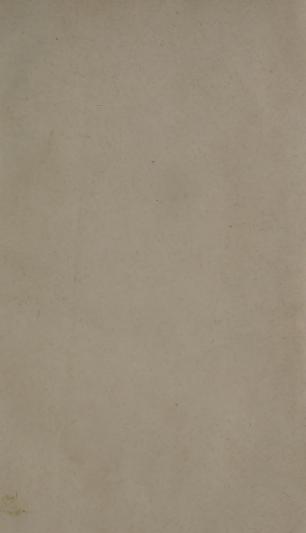



# MEDECINE UNIVERSELLE

TRAITÉ

DE L'ORIGINE DES MALADIES, & de l'usage de la Poudre purgative, par Messire Jean Ailhaud, Conseiller-Secrétaire du Roi, Seigneur de Castelet, de Vitrolles & de Montjustin, & Docteur en Médecine de la Ville d'Aix en Provence.

# SUIVIE DU PRÉCIS DUDIT TRAITÉ

Par Messire Jean-Gaspard Ailhaud, son Fils, Consciller-Secrétaire du Roi, Baron de Castelet, Seigneur de Vitrolles & de Monijustin, & Docteur aggrégé en Médecine de la même Faculté.

Avec les Réponfes aux Ecrits publiés contre le Reméde universel & son Auteur.



A CARPENTRAS, Chez D. G. QUENIN, Imprim, Libraire.

> M. DCC. LXIV. Avec Permission des Supérieurs.

ON trouve gratis dans tous les Bureaux de distribution du Reméde universel une Brochure contenant les Ecrits publiés contre ce spécifique, avec les Réponses de l'Auteur & plusieurs Lettres intéressantes, ce qui forme un corps d'attaque & de défense capable de convaincre par le seul raisonnement les plus incrédules. On trouve encore dans tous les dits Bureaux un Volume in-12. de plus de douze cent pages, qui présentent par gens dignes de foi un nombre insini de guérisons de dissérentes maladies dont l'homme est travaille, & ne laissent aucun doute sur l'efficacité & l'universalité du reméde qui les a opérées.

Le Prix du Reméde universel est de douze livres dix sols le paquet de dix prises, à raison de vingt-cinq sols la prise. On le trouve a

chez

qui le reçoit directement du Sr. Astoud, à Avignon, chargé de la correspondance générale dudit Reméde.



# TABLE DES MATIÉRES

Contenues dans ce Volume.

Raité de l'Origine des maladies & de l'usage de la Poudre purgative, Pag. 3.
Lettre de Mr. de Russy, Colonel du Corps Royal de l'Artillerie, à Mr. de Marmontel, Auteur du Mercure de France, sur l'Observation du Sr. Thiery contre la Poudre d'Ailhaud.

Médecine universelle, prouvée par le raison-

Médecine universelle, prouvée par le raisonnement, & démontrée par l'expérience.42 Réponse aux Observations des Sieurs Lorent & Delamaziere.

Réponse de Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, à l'Observation de Mr. Lorent, Docteur en Médecine au Neuf-Brisac, insérée dans le Journal de Médecine du mois de Mars 1761. pag. 218. & suivantes, adressée à Mr. Vandermonde, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Auteur dudit Journal.

Le tre de Mr. Mérigot, Fils, Libraire,

contenant la copie de la Réponse de Mr. Vandermonde. Seconde Lettre de Mr. d'Ailband, Baron de Castelet; à Mr. Vandermonde. ibid. Observations sur l'administration de la saignée & des émétiques plusieurs fois répétés avec succès dans les maladies aigues des femmes enceintes, par Mr. Delamaziere, Médecin, Conseiller du Roi, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine en l'Université de Poitiers, insérées dans le Journal de Médecine du mois de Mai 1761. pag. 411. & suiv. 63 Réponse de Mr. d'Ailbaud, Baron de Castelet, aux Observations du Sieur Delamaziere. Réponse de Mr. d'Ailhand, Baron de Castelet, à l'Avis inséré dans le Journal de Médecine du mois de Novembre 1761. pag. 459. & suivantes. gade de la Pelleterie, à Mr. d'Ailbaud, Baron de Castelet, sur les Observations des Srs. Lorent & Delamaziere. 80

Lettre de Mr. de Russy, Colonel de la Bri-

Lettre de Mr. le Marquis de Lordat-Bram, à Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, sur l'Avis du Sieur Vandermonde.

Lettre de Mr. le Marquis d'Espaligny, grand Sénéchal de Poitou, à Mr. d' Ailhaud, Baron de Castelet, sur l'Avis du Sr. Vandermonde. 84 Lettre de Mr. de St. Michel, Lieutenant-Colonel du Corps Royal, Directeur de l'Artillerie des Pays d'Aunis & de la Saintonge, à Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, sur les faussetés avancées contre le Reméde universel.

Lettre de son Excellence Mgr. de Calkoen,
Député à l'Assemblée de leurs HautesPuissances les Seigneurs Etats-Généraux
des Provinces Unies, ci-devant leur
Ambassadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi de
Pologne, Electeur de Saxe, à Mr.
d'Ailhaud, Baron de Castelet, sur les
Observations des Srs. Thiery & Vandermonde.

Lettre de Mr. de Chevy, ancien éléve de feu Mr. Petit célébre Chirurgien de Paris, ancien Chirurgien de feu S. A. S. Mgr. le Duc d'Orleans, Docteur en Médecine & Chirurgien pensionnaire des Etats de Bretagne, à Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, sur l'Avis du Sr. Vandermonde.

Lettre du R. P. Grosset, des RR. PP. Précheurs, Professeur en Théologie, à Mr. Astoud, Procureur de Mr. le Baron de Castelet, sur les faussetés avancées contre le Reméde universel.

Lettre de Mr. de Garin , ancien Officier , à Mr. Astoud , Procureur de Mr. le Baron de Castelet , sur les faussetés avancées contre le Reméde universet. 94
Lettre de Mr. Humbert, Médecin de son
Excellence Mgr. le Prince d'Ombski,
Palatin de Sieradie, à Mr. d'Ailhaud,
Baron de Castelet, sur l'efficacité du
Reméde universel. 97
Lettre de Mr. Depras, ancien Curé d'IssyLevêque, à Mr. d'Ailhaud, Raron de

Lettre de Mr. Depras, amien cure à 193-Levêque, à Mr. d'Ailbaud, Baron de Castelet, sur les Ecrits publiés contre le Reméde universel. 98

Lettres adressées à Mr. Dubourg, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, pour être insérées dans sa Gazette, en réponse de ce qu'il a avancé d'après le Sr. Tissot, dans celle N°. XXVI. contre le Reméde universel & son Auteur.

Lettre de Mr. d'Ailhaud, Baron de Caftelet.

Lettre de Mr. le Marquis de Lordst-Bram.

Lettre de Mr. de Nogueret de Teouliere, ancien Officier.

Lettre de Mr. Sevier de Legé, vieille rue du Temple, prèscelle de S. Antoine. 112.

Lettre de Mr. Vaulcher, ancien Bibliothécaire, Professeur & Bachelier de licence de la Faculté de Théologie de Paris, Directeur du pauvre Monastère de l'Ave Maria d'Auxonne.

114

Lettre de Mr. le Chevalier de Montoux.

|                                                                                 | VI)    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ancien Commandant de Bataillon au                                               | Ré-    |
|                                                                                 | 117    |
| Lettre de Mr. le Marquis d'Espalig                                              | ny ,   |
|                                                                                 | 120    |
| Lettre de Mr. Helling, Docteur & Pr                                             |        |
| cien en Médecine.                                                               | 12 E   |
| Lettre de Mr. le Comte de Mouy.                                                 |        |
| Lettre de Mr. Mages de S. Damien.                                               |        |
| Lettre de Mr. de Ruffy, Colonel du C                                            |        |
| Royal de l'Artillerie, Brigade de C                                             |        |
| bes                                                                             | 124    |
| bes.<br>Lettre de Mr. Dupont de Castille, C                                     | Con-   |
| seiller-Secrétaire du Roi.                                                      | 126    |
| Lettre de Mde. de Roguigny de Mon                                               |        |
| Lettre de Mde. Dammon, Douairiere                                               | 129    |
|                                                                                 |        |
| Marteville.                                                                     | 130    |
| Lettre de Mr. Haraneder, Prêtre.                                                |        |
| Lettre de Mr. Melet, Seigneur de M<br>balen.                                    | 04-    |
|                                                                                 |        |
| Lettre de Mr. de la Bastide, premier C                                          |        |
| ful Juge de S. Maurin en Agenois.                                               |        |
| Lettre de Mrs. de Belleran & de la I                                            |        |
| té, anciens Lieutenans-Colonels du                                              | Ke+    |
| giment de Conti Cavalerie.                                                      | 139    |
| Certificat de la Lettre ci-dessus par l<br>Challan-d'Aigremont, Conseiller du l |        |
| & son Procureur au Bailliage Royal                                              |        |
| Comté de Meulan                                                                 | . 0.16 |
| Comté de Meulan.<br>Lettre de Mr. Delord, Curé de Bimont. il                    | nid    |
| Lettre de Mr. de Comte de Cadrieu.                                              | 111    |
| Lettre de Mr. le Baron du Chatelet.                                             |        |
|                                                                                 |        |

| Viij                                                   |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Lettre de Mr. Dupont de Castille                       | , Con-   |
| seiller-Secrétaire du Roi.                             | 150      |
| Lettre de Mr. le Marquis de Carbe                      |          |
| Chevalier de St. Louis, ancien Ca                      | apitaine |
| au Régiment de Penthievre.                             |          |
| Lettre de Mr. de Maydieu de Fourr                      | et. 157  |
| Lettre de Mr. de Lagreze, Curé d'                      | Aiguil-  |
| lon, Archiprêtre.<br>Lettre de Mr. de la Fore, Seign   | ibid.    |
| Lettre de Mr. de la Fore, Seign                        | neur de  |
| Reveille.                                              | 160      |
| Lettre de Mr. Pedro de Urrutia,                        | 161      |
| Lettre de Mr. Fort.                                    | 163      |
| Lettre de Mrs. Trasrieu, Père & Fi                     | ls.ibid. |
| Lettre de Mr. de Maysonnade, Aid                       | le-Ma-   |
| jor des Chevaux legers de la G                         | arde du  |
| Roi.                                                   | 164      |
| Lettre de Mr. Helling, Docteur &                       | Prati-   |
| i cien en Médecine.                                    | 166      |
| Lettre de Mr. le Chevalier de Pe                       | rrochel. |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN 1                           | 10/      |
| Lettre de Mr. le Chevalier de Mo                       |          |
| ancien Commandant de Bataillon                         |          |
| giment de Picardie.                                    | 170      |
| Lettre de Mr. L. M. J. Yzuriaga, co y zirujano.        | Medi-    |
| co y zirujano.                                         | 171      |
| Lettre de Mr. de Chevy, ancien                         |          |
| de feu Mr. Petit célébre Chirur                        |          |
| Paris, ancien Chirurgien comme                         |          |
| feu S. A. S. Mgr. le Duc d'O                           | rleans,  |
| Médecin & Chirurgien pensionna                         | ure des  |
| Etats de Brétagne.<br>Lettre de Mr. Leglise, Maître en | 179      |
| Lettre de Mr. Legille, Maitre en                       | Chirura  |

il coone

gie de la Ville de Montjoye en Gascogne à deux lieues d'Agen. 183 Lettre de Mr. Ducroux, Chanoine d'Aigue-Perse en Beaujolois. 187 Lettro de Mr. Pineau, Prêtre Curé de Migné. 191

Réponse de Messire Jean-Gaspard d'Ailhaud Conseiller-Secrétaire du Roi, Baron de Castelet, Seigneur de Vitrolles & de Montjustin, & Docteur aggrégé de la Faculté de Médecine d'Aix en Provence, à la Lettre ayant pour titre: Sopra l'uso della Polvere del Signor Giovanni Ailhaud, Medico in Aix di Provenza Lettera scritta al Sig. N. N. Med. ssic. da N. N. Med. ssic. In Lugano 1763.

199

Lettre de Mr. de Chevy, ancien éléve de feu Mr. Petit célébre Chirurgien de Paris, ancien Chirurgien commensal de feu S. A. S. Mgr. le Duc d'Orleans, Médecin & Chirurgien pensionnaire des Etats de Brétagne, à Mr. Roux, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, sur la fausseté de l'Observation du Sr. Roussin, Médecin de Rennes, publice dans le Journal de Médecine du mois de Décembre 1763. contre la Poudre d'Ailhaud.

Lettre de Mr. de Peronne, ancien Capitaine des Bonnaventures à la Rochelle en Aunis, à Mr. Roux, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, fur les faussetés avancées dans son Journal de mois de Décembre 1763, par le Sr. Dupuy de la Porcherie Médecin de la Rochelle contre la Poudre d'Ailhaud.

Déclaration du nommé Robert. 254
Lettre de Mr. de Chevy, Médecin & Chirurgien des Etats de Bretagne, à Mr.
Roux, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, sur les faussetés avancées dans son Journal du mois de Décembre 1763, par le Sr. Dupuy de la Porcherie, Médecin de la Rochelle, contre la Poudre d'Ailhaud. 257
Réponse de Mr. de Chevy, Médecin & Chirurgien pensionnaire des Etats de Bretagne, a Mr. Roux, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, sur les faussetés avancées dans son Journal de Médecine du mois de Juin

Fin de la Table des Matières.

1764, pag. 531. & fuiv.



# PRÉFACE.

Les principes les plus probables ne le sont pas toujours reçus favorablement. Que ces principes soient naturels, qu'ils s'accordent avec la saine raison, qu'il en résulte le plus grand bien de l'homme tel que la conservation de sa vie de sa santé; toutes ces considérations ne comptent pour rien: un préjugé contraire l'emporte souvent sur ces avantages, & ce préjugé n'est pas facile à détruire.

Il faut des preuves réelles pour vaincre la prévention ou l'incrédulité. En estil de plus fortes que les exemples ? J'en produis un bou nombre, autant pour appuyer mes opinions, que pour désabuser le public des fausses idées qu'on s'est efforcé de lui suggérer.

## PREFACE.

Ma façon de penser sur la guérison des maladies paroît étrange à tout homme prévenu; mais quiconque recherche soigneusement la vérité, sent bien que je ne m'en écarte nullement. En effet les principes que j'établis sont fondés sur la nature & l'expérience, seuls guides du véritable Médecin. Je pais même dire que plus de cinquante ans d'exercice de la Médecine m'ont procuré tout le succès que je pouvois attendre d'une science aussi obsoure & aussi incertaine.

A peine ma Poudre purgative a-t'elle paru dans le monde, qu'elle a été regardée comme un paradoxe; on a douté de son efficacité. Ses merveilleux effets ont passé dans l'esprit de plusieurs pour des illusions. D'autres ont cru lui faire grace de réduire sa vertu en problème; ensin, le plus grand nombre s'est déchaîné contre mon opinion. Cependant, des guérisons multipliées & prouvées par des lettres dont

dont j'ai les originaux, font voir que mon sistème n'est pas sans fondement. Ces preuves démontrent d'une manière invincible, l'excellence de mon reméde & ses propriétés; elles sont d'autant moins suspectes, qu'elles sont les effets de la reconnoissance.

On ne doit point ignorer qu'on a contrefait, & qu'on ne cesse de contresaire ma Poudre. Il est bon que le public en soit prévenu, asin qu'il ne soit pas la dupe de ceux qui veulent faire passer sous mon nom des remédes qui ne sont propres qu'à le tromper, & qu'il ne confonde pas ma Poudre avec ces prétendues poudres qui ne sauroient produire les mêmes essets, & qui pourroient en produire de très dangereux.

Le Sr. Jean-Gaspard Ailhaud mon fils, Docteur en Médecine, est le seul à qui j'ai consié mon secret. Je l'ai instruit lui seul de la manière de composer ma

#### PREFACE.

Poudre, & de diriger ceux qui sont dans le cas de la prendre. Son application & le zèle avec lequel il s'est attaché à prositer de mes instructions, l'ont mis en état d'agir comme moi-même & avec une expérience qui sera également utile & avantageuse au public.

C'est donc à lui à qui l'on doit s'adresser, je réponds de son attention à satisfaire le public. Ce n'est qu'après une longue épreuve de sa conduite & des talens qu'il a acquis, que je me suis déterminé à le substituer à ma place, & à chercher en lui les soulagemens dont mon âge a besoin, malgré lequel je ne cesse de travailler & de donner mes conseils avec le déssintéressement & la générosité convenables à une personne qui a toujours été uniquement occupée de s'assurer l'estime & la bienveillance de tout le monde.



# TRAITÉ

DE L'ORIGINE DES MALADIES

ET DE L'USAGE

DE LA POUDRE PURGATIVE

### CHAPITRE I.

De l'Origine des Maladies.

#### ARTICLE I.

Combien il importe à l'homme de conserver sa santé, & par quelle route il doit y parvenir.



guir, n'est-il pas vrai que tout languit avec elle 3 & si elle se détruit, tout ne périt-il pas ausii 3 On a été si convaincu de cette vérité dès le commencement du monde, qu'on a cru devoir s'appliquer à la conserver & à l'augmenter, qui d'une façon, qui de l'autre, chacun par la route qui lui a paru la plus convenable.

Je ne puis que louer leurs efforts & admirer l'érudition de plusieurs; quant au succès, qu'ils me permettent de le dire, je n'ai pu ni me résoudre

à l'approuver, ni me réfoudre à l'écrire.

Ils ont tous erré dans le principe, dès lors qu'ils ont voulu troubler, ou même toucher à l'ouvrage toujours admirable de la nature. Cet ouvrage est l'ouvrage d'une intelligence supérieure à laquelle il est bien permis de rendre hommage, mais sur laquelle il ne sut jamais permis de vouloir dominer. Les Médecins peuvent bien & même doivent être ses pectateurs, ses admirateurs, & ses ministres; mais jamais ses perturbateurs, jamais ses lacérateurs, jamais ses lacérateurs, jamais ses tyrans.

Cette aptitude à lecourir & à aider la nature est donnée à peu, & à quelques-uns elle semblé être naturelle : c'est un don de Dieu à qui ils en sont redevables ; dans quelques autres elle est acquise par un long & pénible travail : de quelque manière que ce soit, c'est elle qui rend ces hommes véritablement chers à la République : c'est elle qui les doit faire regarder comme des hommes que les Très-Haut a mis au monde pour le soulagement de son Peuple, comme des hommes dignes d'être traités avec distinction par les sages, & l'homme prudent ne les laissera jamais partir d'auprès de soi, sans leur donner quelque marque de sa vénération & de sa reconquelque marque de sa vénération & de sa reconque de sa vénération & de sa reconque de sa vénération & de sa reconquelque marque de sa vénération & de sa reconque de sa recon

noissance. Quelle est donc cette aptitude qui doit faire proprement le caractère du Médecin? cette aptitude, dis-je, à secourir & à aider la nature, & en quoi consiste t'elle ? Est-ce de relever la nature quand elle est dans fa chute mortelle & fon actuelle destruction? ce seroit vouloir qu'un Médecin ressuscitat, pour ainsi dire, les morts: il n'appartient de la relever alors qu'à celui qui l'a créée. Est-ce de détourner le cours admirable de ses opérations en lui ouvrant des nouvelles issues. ou en lui faisant rebrousser chemin, ou en la violentant en quelqu'autre manière? quelle témérité! ne seroit-ce pas vouloir ainsi troubler & renverier un cours d'opérations si sagement établi par l'auteur même de la nature ? que serace donc! le voici, & qu'on ne l'oublie pas. C'est d'ôter tout ce qui s'oppose à l'opération de la nature, qui d'elle-même a tout ce qu'il faut pour se réparer, & qui se réparera dès lors qu'on lui aura ôté ce qui l'incommode & l'empêche de continuer le cours admirable de ses opérations pres-

crit par son Auteur.

Voilà l'unique office du Médecin, Removere prohibens: c'est d'ôter ce qui empêche la nature de continuer le cours de ses opérations, & de sui fournir ensiite de bons & proportionnés alimens, pour l'aider par des nouvelles sorces, à continuer ces mêmes opérations; c'est alors que libre & dégagée, elle reprendra toute sa première santé. Car qu'appelons-nous santé ? sinon cette entière force de notre corps que nous avons reçu de la nature. Et qu'appelons-nous maladie ? sinon tout ce qui altère, souille, déprave & vicie, de quelle manière que ce soit, cette précieu.

se intégrité de notre corps.

Ces maladies sont de plusieurs espèces; celles cependant qui sont les plus ordinaires & les plus fâcheuses, sont les pleurésies, les péripneumonies, les apoplexies, les hémorragies, les inflammations, les éréfipèles particulières & universelles, les épilepsies, toutes les espèces de coliques, les fiévres continues, malignes & intermittantes, la rougeole, la petite vérole, la diarrhée, le tenême, les épreintes, les dyssenteries, tous les flux & maux vénériens, la vérole, la goutte, le rhûmatisme, les douleurs, pésanteurs & gonssemens d'estomac avec nausée, les hydropisies, les hémorroïdes, les sleurs blanches aux filles & aux femmes, & tous les maux communs à ce fexe > enfin une infinité d'autres dont un plus long détail ne fauroit être qu'ennuyeux.

La guérifon de la plûpart de ces maux, felon la pratique la plus commune, a été jusqu'ici glorieusement dévolue à la saignée. Erreur intolérable! que ne puis-je te chasser de ma patrie, & te bannir absolument de la pensée des hommes! qui t'a ensantée erreur sunesse qui t'a ensantée erreur sunes et c'est sans doute une autre erreur plus ancienne qu'on n'a

A iii

pas appercu & fur laquelle on s'est aveuglé; savoir : que les maladies sont dans le sang, ou pren-

nent leur origine du jang.

Attaquons donc d'abord ce premier monstre qui a ensanté le second; détruisons le, & s'il est possible, délivrons - en toute la terre, en établissant ce qui suit.

#### ARTICLE II.

Nulle maladie ne réside & ne prend son origine du sang.

Ette vérité auroit d'abord été apperçue, connue & publique chez toutes les nations, fi dès le commencement on avoit profondément médité & heureufement pénétré la nature du fang, ses propriétés & ses sonctions. On l'auroit apperçu, parfaitement distingué des humeurs, beaucoup plus subtil qu'elles, plus léger, plus agile, plus chaud, plus pur, formé par la nature & destiné à se répandre dans toutes les parties du corps pour l'animer, le vivisier, le nouvrir, le conserver sain, & pour servir à ses végéta-

tions & fenfations internes & externes.

Cela étant une fois apperçu, bien attentivement examiné & profondément pénétré, on auroit commencé à comprendre quelle est sa nature, sa subtilité, sa pureté, quelle est l'uniformité de ses parties, quelle est leur union, quelle est sa transcendance, quel est son épanchement dans tout le corps ; j'ai presque dit : on auroit compris quelle est son incorruptibilité; c'està dire, qu'on auroit compris que si le sang commence à se corrompre, à tomber en dissolution ou en coagulation, c'est fait du malade : que s'il est corrompu, il n'est plus sang; que tant qu'il subsiste dans sa nature, il est toujours le même, & il y a toujours espérance de guérison. C'est dans ce sens que je l'appelle incorruptible, comme on dit communément que l'air, le feu, & autres, font incorruptibles, quoique mixtes & divisibles en parties si petites, qu'ils ne sanroient plus faire les mêmes fonctions, & conféquemment corruptibles. Pappelle encore le fangincorruptible par comparaifon aux humeurs qui font beaucoup plus corruptibles, plus crasses, & moins uniformes dans leurs parties, comme on appelle incorruptible le Diamant, l'Or, le Cedre, &c. quoiqu'absolument toutes ces cho-

ses soient sujettes à corruption.

De ces premières connoissances, on seroit passe à un détail plus circonstancié des fonctions da fang; on auroit examiné comment il prend ia nourriture du chile, & comment il la donne luimême aux parties solides. On auroit remarqué qu'il ne peut prendre de nourriture qu'autant qu'il peut convertir de chile & le proportionner à sa propre nature, pour réparer ce qu'il a consumé à la nourriture des parties solides ou dans l'exercice de ses sonctions; que jamais il n'en prend plus qu'il ne lui en faut, quelque abondant que soit le chile. Tout le reste du chile est étranger à la nature du sang, & ce reste de chile n'est recu dans les artères & les veines que pour lui fervir de vehicule, & pour être par lui distribué & évacué conformément aux besoins de toute la machine. Ainfi, voyons-nous, que dans l'admirable confiruction du corps, il y a plufieurs glandes par lesquelles ces humeurs se filtrent : il y en a pour les yeux d'où il se filtre & découvre une sérosité qui sert à les humecter & à faciliter leur mouvement, & pas autre choie; il y en a pour les oreilles, d'où il découle une humeur qui dévient ensuite visqueuse & jaune, pour favoriser & conserver la sensation de l'ouie, & pas autre chofe; il y en a aux environs du nez, qui filtrent la morve, & pas autre chose; il v en a dont les conduits vont aboutir dans la bouche pour y porter la falive, & pas autre chose; & ainsi de toutes les autres glandes qui ont chacune leur fonction particulière selon les différens besoins du corps; & jamais une glande ne fait naturellement la fonction de l'autre, c'est à-dire, filtre ce que l'autre doit filtrer. De - là, la morve ne se filtre jamais par les yeux, ni les larmes par le nez, ni la falive par les oreilles, & ainsi des autres.

Or la Faculté a remarqué fort judicieusement, qu'il y a fix choses non naturelles sans lesquelles nous ne pouvons subsister, quoiqu'elles n'entrent point dans la construction de notre corps; savoir, l'air, le manger & le boire, le mouvement & le repos, le fommeil & la veille, les excréments & les humeurs retenues; ensin les passions de l'ame.

Quand donc tout cela se fait avec modération & fans excès; c'est-à-dire quand on respire un bon air; quand on ne mange & qu'on ne boit qu'autant qu'il est nécessaire ; quand on ne prend du mouvement & du répos, du sommeil & de la veille qu'avec modération; quand les excrémens ne font ni trop fecs ni trop fluides: enfin, quand les passions de l'ame sont dans un équilibre raifonnable, le sang n'étant alors ni précipité, ni retardé dans son cours, il n'est point dérange dans ses fonctions, & tout va un train falutaire; mais s'il est troublé par quelqu'une de ces cautes; fi l'on respire un mauvais air, ou qu'on s'expose à ses intempéries; si on se livre à des agitations immodérées, ou à une trop grande insction, fi l'on prend un fommei! trop long ou trop court; si on a le ventre ou trop lâche ou trop peu ; enfin, si on se livre immodérément à quelque passion de l'ame, comme tristesse, joie, colère, envie, jalousie, &c. alors le sang se dérange dans ses filtrations ou par trop de lenteur ou par trop de vîtesse : les humeurs nonfiltrées restent avec lui, l'incommodent, l'embarrassent, l'altèrent, le dérèglent, le troublent & l'emnêchent dans son action; & quelquesois elles font si abondantes, si grossières, si ensiamées, si gâtées, & ce même sang en est si fort dérangé, qu'il perd comme son cours naturel. Delà naissent la fiévre, les éruptions, les dépôts; de-là enfin prennent leur source toutes les maladies, la décharge des humeurs se faisant tantôt à la tête, tantôt à la poirrine, tantôt à l'estomac, fur les reins, fur les bras, fur les jambes. &c. selon la différente soiblesse des parties qui cédent à leur torrent.

A des esprits qui ne seroient point prévenus.

cette seule & simple exposition, toute sondée sur la nature même, & contre laquelle on ne réclamera jamais que par un aveuglement déplorable; à de tels esprits, dis je, cette seule exposition suffiroit pour leur faire comprendre & avouer que toutes les maladies viennent de ces humeurs non-filtrées & détenues dans le sang, & jamais du sang même.

Mais, la prévention est si étrange, & la force des préjugés dans lesquels on est élevé a pris un fi grand empire sur les esprits à la vue d'une pratique toute contraire, que je crois devoir ajouter pour plus grand éclaircissement & plus évi-

dente conviction, ce qui suit.

Il faut raisonner à peu près du sang dans le corps humain, comme du vin dans un tonneau. comme de l'eau dans un bassin. Le vin de fon origine est bon, il est pur, il est salutaire : l'eau qui coule de la fontaine dans un bassin, y coule pure, claire, netre, bonne à boire. Le vin dans le tonneau vient à se gâter, l'eau dans le bassin vient à se salir & à se troubler; d'où viennent tous ces maux & ces désordres ? Est-ce de la nature du vin ? Est-ce de celle de l'eau ? vous n'oseriez le dire. Vous comprenez trop bien que les chaleurs du Printemps ou de l'Eté ont fait bouillir votre vin, ont remué la lie, l'ont troublé, l'ont tourné. Vous comprenez également que l'eau d'elle-même est claire & bonne à boire, & que ce ne sont que les ordures qui s'y sont mêlées, qui la rendent non bûvable & mauvaife.

Or, je vous demande : pourquoi ne faites vous pas le même raisonnement sur votre sang ? votre sang dès votre naissance n'étoit-il pas bon ? vous êtes né en parfaite santé, votre jeunesse étes né en parfaite santé, votre jeunesse étes né en parsaite santé, votre jeunesse étes né en parsaite santé, vous evez commencé à donner dans quelqu'un des excès dont je viens de parler, que la Faculté a si judicieusement remarqué : depuis ce temps-là, vous avez commencé à languir, à soussir, à être malade.

D'où vient votre mal? Est-ce de votre sang! oseriez-vous le dire? pourriez-vous même le pen-ser? de lui-même il étoit bon, & il l'est encore,

Ay

Si votre sang étoit mauvais, ce seroit sait de vous; ses parties sont si uniformes, si subtiles, si unies, que si une partie commençoit à tomber en dissolution ou en coagulation, par la même raison toutes les autres y tomberoient: & comme il est impossible de faire revenir bon un vin corrompu & aigre; potable, une eau corrompue & qui a perdu sa nature; ainsi il seroir impossible à la puissance humaine, & à toute sorte de reméde, de réparer votre sang: il n'y a que celui qui l'a crée qui puisse alors lui donner

fon premier stat: 44 1 10

Il faut donc chercher ailleurs la cause & l'origine de votre mal quel qu'il puisse être; & on ne peut la trouver que dans les bumeurs qui ont manque de se filtrer par les conduits que la nature leur avoit trace, qui par-là sont restées dans votre fang, qui fe font mêlées avec lui, qui l'ont troublé, qui l'ont rendu trop précipité ou trop tardif dans fon mouvement, & qui par-là l'ont dérèglé dans le premier cours de ses opérations. C'est-là où il faut chercher toute la cause de votre mal & non pas dans votre fang. C'est dans ces humeurs groffières, altérantes, enflammantes, venimeuses, pestiférées, qu'il faut chercher la cause de votre dégoût, de votre mal de tête, de votre langueur, de votre fiévre, de votre fluxion, de votre goutte, rhumatiline, vérole, & autre maladie quelle qu'elle foit.

Commencez, pour vous guérir, à évacuer ces humeurs par le canal général que la nature vous a donné; faites sortir de votre corps ce siunier qui l'infecte, qui le fouille, qui l'empeste; évaquez par les felles ce qui ne s'est pas évacué guand il le devoit ; & comme quand le canal géneral se vide, tous les autres cananx particuliers qui y aboutissent, se vident également. vous aurez la confolation de voir votre fang reprendre son large, sa pureté, son cours ordinaire, & votre corps reprendra son premier dégagement, sa première force, sa première santé: vous verrez jufqu'à vos plaies, vos tumeurs, vos ulcères se dessécher, se fermer, se guérir parfaitement, & votre chair reprendre toute la beauté de sa jeunesse.

Que diriez-vous d'un homme, qui, pour rendre à ton vin sa première bonté, commenceroir à le tirer & à le jeter par terre? que diriez vous d'un autre, qui, pour rendre à son bassin d'eau sa première netteté, commenceroit à en tirer l'eau & la jeter? C'est ce que vous saites quand vous voulez vous saire tirer du sang; vous attaquez l'innocent & vous laissez le coupable; vous chassez de votre Ville le bon citoyen, & vous laissez les ennemis qui l'attaquent.

Combien plus fagement n'agit pas celui qui tâche d'ôter la lie de fon tonneau & l'ordure de

fon baffin land star as real for a least

Ainsi agirez-vous sagement vous-même, quand, par un purgatif tel que celui que je vais vous proposer, vous évacuerez les humeurs qui dérangent l'économie des opérations de votre sang & la lanté de votre corps; & si pour acliever de vous-convaincre, il ne falloit qu'un petit déteil des maladies les plus connues & les plus opiniatres, que n'aurois-je pas à vous dire des sluxions, péripneumonies, inflammations de poitrine, toutes si contraires, si générales, si renaissantes à chaque entrée de l'hiver

D'où vient que pendant l'êté vous n'en étiez point attaqué, si non parce qu'alors les humeurs se dissipaire par les sueurs, au lieu que le froid resserrant les pores les retient dans le corps où étant arrêtées & hors d'œuvre, elles s'opposent à la naturelle circulation du sang & se déposent

fur la partie la plus foible.

D'où vient la diversité de ces sluxions, sinons de l'abondance des humeurs qui les produitents sur les différentes parties du corps on elles se déposent? D'où vient même la longueur & l'opiniâtreté des rhumes & de ces sortes de st xions, sinon de ce que vous n'êtes pas exact & confatant à vous purger tout de suite, & à vous bien purger? Eprouvez ce que je vous dis, & votre propre expérience achevera de vous convaincres.

D'où vient l'irrégularité des flux des femmesses des filles, que du déréglement qu'elles ont mis dans les filtrations des humeurs par les dif-

A vi

ferens excès, ou par les différentes passions qui

les ont agitées.

D'où viennent les vertiges ? Ces vertiges qui se transfigurent en tant de manières, qui ont épuise la Médecine, & qui semblent devenir si communs, qui sont si assligeans pour ceux qui les ont, & qui ne paroissent que des visions à ceux qui n'en ont point ? D'où viennent-ils que des humeurs non filtrées & arrêtées dans le fang, lesquelles le troublent dans sa libre circulation par les obstructions & mauvais levains qu'elles causent. De là procédent le trouble & la confusion des esprits animaux, de sorte que ces esprits n'ayant pas un cours régulier dans les nerfs. il arrive aux Facultés visive & motrice d'être fouvent vacillantes; de manière que les malades chancellent, tombent, & ont affez fouvent les veux obscurcis par d'épaisses ténébres. C'est-là la véritable cause des vertiges, & jamais le sang lui-même. It at a militar agui

Que peut-il donc y avoir de plus falutaire pour les guérir, que d'user d'un purgatif tel que le mien, qui par sa vertu donne la suite aux humeurs non filtrées & arrêtées, & détruit peu à peu les obstructions & mauvais levains qui en sont la source. Mais, comme pour l'ordinaire, les obstructions qui causent les vertiges sont presque toujours desséchées & adhérentes aux viscères; on doir, dans pareil cas, continuer l'usage du purgatif jusqu'à ce que, par sa vertu; il ait sondu & détruit toutes ces obstructions, qu'il ait donné une entière fuite aux mauvais levains qui en sont la source, & qu'il ait rendu au sang & aux esprits leur premier dégagement & leur

libre cours.

One ne pourrois-ie pas dire de tant d'autres maladies qui se dissipent à vue d'œil par les seules évacuations, comme coliques, pésanteurs d'estomac, dégoût, & sièvres de toute espèce, &c.

Je finis enfin: car qu'est-il besoin d'ajouter des preuves à l'évidence! On aura beau s'entêter, il n'en sera pas moins vrai, que c'est des humeurs non filtrées & détenues dans le sang ou dans les parties du corps, & jamais du sang même, que Medecine universelle.

prennent leur origine toutes les maladies qui

#### ACCESSOIRE.

Quelle merveille donc! & pourquoi se tant récrier, quand je dis que ma poudre purgative est un reméde à tous les maux. Ne peut - on pas appeler un reméde à tous maux, un reméde qui ôte & détruit la cause de tous les maux ? Eston si peu raisonnable, que de s'imaginer que je veuille dire que ma Poudre préserve d'une chûte, d'un coup de fusil, d'un poison, & autres maux accidentels? peut - on s'imaginer que je veuille détruire la Médecine, moi qui apprends l'art de la rendre plus sûre & plus infaillible 3 prétend-t-on que je pense à abolir la Chirurgie. parce que je dis que la faignée est nuisible ? La Chirurgie n'a-t-elle donc à faire que des faignées > Ne reste - t - il pas encore des plaies, des fractures, des dissocations, l'opération de la taille. de la fistule, du trépan, &c. ? Il est vrai que mon purgatif fera toujours une falutaire préparation à toutes ces opérations; il est vrai qu'il favorifera toujours la guérilon de toutes les plaies. Est - ce détruire un art que de favoriser l'effet de ses exercices ? Est - ce anéantir la Pharmacie, que d'opiner si fortement pour les purgatifs ?

Qu'on cesse donc de se récrier ; qu'on dépose tout préjugé ; qu'on laisse triompher la vérité, & qu'on rende des immortelles actions de graces à Dieu, à ce Père de lumière de qui dépend tout don parfait ; car ce n'est ni d'autrui, ni de moi-même, mais de lui seul, que j'ai pu

recevoir une telle connoissance.

Il est vrai que mes propres infirmités ont donné lieu ou occasion à une si grande faveur, aussi bien que les infirmités de mes parens, de mes frères, de mes scears, & autres de ma famille, qui tous accablés de différens maux, ont bientôt fini leurs jours, n'étant resté que moi jeune Médecin d'une santé délicate, héritier de la madadie paternelle, & traînant une vie sort lan-

14 Médecine universelle.

guissante. Je m'appliquois cependant à l'étude de la Médecine, & j'avois un grand défir de trouver un vesitable remede à toutes mes infirmites. J'ai eu des mattres très favans, d'une prande fageffe & dure belle érudition. Je les fuivois comme vas à ous ; mais revenu à moimême, & endoctrine par ma propre expérience, je pris la voie des purgatiis, à laquelle ilspréféroient celle de la faignée ; & peu-à-peu. par la grace de Dieu , par enfin connu que ce n'étoit pas du fang que venount les maladies, mais des humeurs qui le dérégloient. Des-lors, ie m'appliquai avec une grande attention à la. composition de ma Poudre purgative : & par ma propre expérience, & par une infinité d'autres, i'eus le bonheur de la porter à un si haut point de perfection, que m'anéantissant en la présence de Dieu, je crus certainement que c'étoit une grace singulière dont il vouloit favorifer les hommes.

Dans la composition de cette Poudre n'entrent aucunement des Poudres chymiques, comme ce nom de Poudre semble d'abord le présenter à l'eiprit & le donner à entendre. Ce font les fruits de la terre, les seules richesses des campagnes, les doux alimens de l'homme, qui par une distribution convenable de plusieurs peu, font un beaucoup; c'est de quoi vous pouvez être bien affuré. Prenez-la donc volontiers, prenez-la fans crainte, c'est par son usage. que moi - même, quoique dès ma naissance Soible, & infirme, i'ai eu le bonheur d'arriver à l'âge de quatre-vingt un an, plein de fanté, père d'une nombreuse & forte famille, à présent même, par la grace de Dieu, pleine de vie & de fanté; & je ne leur ai jamais donné autre remede, je n'en ai jamais pris d'autre moi - même

pour quelque maladie que c'ait été.



#### CHAPITRE II.

# De l'usage de ma Pondre purgative.

Omme j'ai déjà démontré suffisamment que toutes les maladies viennent des humeurs viciées, & jamais du sang, il me sémble qu'il seroit hors de propos d'insister & de prouver que la saignée est inutile, qu'elle n'est pas naturelle, qu'elle est même pernicieuse. Ces trois désauts qui en sont inséparables, coulent de source; j'espère que chacun pensera férieusement à conserver

ion propre fang.

Il n'y a qu'une cause générale de toutes les maladies, ce sont les humeurs viciées. Il ne faut donc que les évacuer selon le besoin de la nature, c'est l'esser que produit la Poudre purgative que je propose à tout malade, selon son besoin & selon l'opiniatreté de sa maladie. Je la propose avec d'autant plus de consiance, que je suis assuré, par des expériences innombrables, qu'elle est le reméde le plus efficace, le plus prompt & le plus doux : ce que je vais démontrer dans les Articles suivans.

#### ARTICLE I

## Ma Poudre purgative est le reméde le plus essicace pour toute maladie.

Ette proposition paroît d'abord étrange, parce qu'on ne veut pas s'ôter de l'esprit les présugés dans lesquels on a été nourri. & qu'on ne veut pas se mettre en tête qu'il y a une cau-se générale de toutes les maladies, comme je l'ai pourtant démontré dans le précédent Chapitre.

Mais, qu'on me fasse la grace de me suivre dans mon raisonnement, & si je me trompe qu'on me montre mon tort, non pas par des vetilles & des chicanes, mais par des raisons plus solides & des vérités plus constantes.

Dites-moi, s'il vous plaît, vous qui faites un

véritable usage de votre raison.

Quel est le Médecin, qui a un si grand intérêt de guérir son malade, que la nature en a de se guérir elle - même?

Quel est le Médecin qui connoît si bien le mal de son malade, que la nature connoît & sent le

sien propre?

Quel est le Médecin qui, pour guérir son malade, a une aptitude égale à celle qu'a la Nature pour se guérir elle-même? Il faudroit pour cela, qu'il eut celle de convertir le chile en sang, & le sang en solide.

Quel est entin le Médecin qui a une inclination à guérir son malade, égale à celle qu'a la Natu-

re à se guérir elle-même ?

Je pense que vous conviendrez aisément qu'il

ne fut jamais un tel Médecin.

Or dans cetre conjoncture, où le Médecin ne fauroit être ni si intéresse, ni si éclairé, ni si habile, ni si incliné à guérir que la nature, qu'a-t-il donc à faire? est-ce de s'ingérer dans les opérations de la nature, en voulant lui donner des issues nouvelles par des ouvertures de veines, par des cautères, par des ligatures, &c.? est-ce de l'agiter, de la troubler, de la violenter en quelque manière que ce soit ? qui ne voit la témérité ? qui ne la condamneroit?

Qu'a donc à faire le Médecin, que de contempler & feconder la nature dans fes opérations, en lui ôtant tout ce qui peut l'embarraffer, l'inquiéter, la troubler; & en lui administrant ensuire une bonne & proportionnée nourriture capable de réparer ses forces, afin qu'elle puisse sontinuer ses mêmes opérations. Le sens commun ne suggère til pas ce raisonnement?

Or c'est - là iusement l'esset de mon reméde; removere prohibens, ôter les humeurs qui précipitent, ou qui retardent la nature dans son action, & les réduire au pur nécessaire qu'elle demande, évacuer le sumier qui l'intecte, mettre dehors ce qui l'incommode, ce qui l'accable; lui sournir une bonne & saine nourriture qu'elle ap-

péte bientôt après & par laquelle elle se fortifie insensiblement, se repare & reprend ses forces. De cette manière, le malade se trouve bientôt guéri, ne s'étant ni affoibli par des faignées, ni tracassé par des cruelles purgations, ni épuisé par des longes diétes.

C'est ce que mille & mille expériences ont déjà prouvé; c'est ce que j'osser à tout moment de prouver sur tout malade; c'est ce que j'ai demandé de prouver dans de ploines salles des Hôpitaux; c'est ce qu'un grand nombre d'attestations que j'ai en main, & que je suis toujours

prêt à montrer, confirme évidemment.

Ai je donc tort de dire que mon reméde est le plus efficace? que risque-t'on avec lui? il ne touche pas à l'ouvrage de la nature, il ne fait que lui ôter ce qui l'embarrasse, 8x il l'ôte esfectivement. Il ne touche pas aux forces du malade, il ne fait que lui ôter ce qui l'accable, 8x il l'ôte fans douleur. Il ne lui ôte pas sa nour-riture; au contraire, dès-lors qu'il a évacué les ordures, il le met en état de faire un bon chi-le, le chile un bon sang, 8x c'est le bon sang qui, de lui-même étant balzamique, guérit tous ses maux, repare toutes ses pertes, 8 lui rend toute sa première vigueur.

Dites après cela, que ma Poudre n'est pas essicace, qu'elle n'est pas le meilleur remède qui ait été découvert depuis que les hommes ont commence d'être malades, & celui qu'on peut

prendre avec plus de sûreté.

### ARTICLE II.

Ma Foudre purgative est le plus prompt reméde qu'on puisse employer contre toute maladie.

M Es propositions sont si nouvelles & présentent d'abord une idée si contraire aux préjugés dans lesquels on est élevé, qu'il me semble toujours voir des gens qui se rebutent d'eu-

tendre mes raisons; les uns, parce qu'ils ne difcernent pas ce que nous appelons proprement maladie, confondant par inadvertance ou par ignorance, fous ce nom, blessures, ruptures, diflocations, peur & autres semblables accidens, qu'on appelle très improprement maladies. Les autres parce qu'ils sont si prévenus en faveur de la faignée, que rien ne peut la déplacer de leur esprit : l'idée des inflammations. apoplexies & autres semblables se présentant d'abord à eux, les confirme si fortement dans leur prévention, qu'il n'est plus possible d'y trouver place pour la vérité.

Quelle erreur de vouloir être plus sage que l'auteur de la nature, de vouloir tracer à celleci de nouvelles routes, comme si les siennes n'étoient pas fagement établies! quelle erreur de vouloir, en dépit du bon iens, aux dépens souvent de sa propre vie, appeler reméde, ce qui est nuisible : reméde prompt, ce qui retarde la guérifon: reméde grand & admirable, ce qui

tue la plûpart des malades!

Peut-on en effet appeler la faignée un reméde. elle qui, diminuant le volume du fang, diminue les forces du malade ? peut-on l'appeler un reméde prompt, elle qui donne lieu à l'ennemi de fe fortifier, je veux dire aux humeurs de prendre fur le sang un plus grand empire ? donnera-t'on enfin le nom de grand & excellent reméde à cette opération qui, affoiblissant les malades, les fait souvent périr, & à laquelle si les plus forts resistent, ils ont à essiyer une longue convalescence qui les conduit quelquefois à traîner une vie mourante?

l'elle est cette faignée tant vantée, cette faignée, invention de l'homme aveuglé, moyen doux & efficace pour travailler, sans s'en appercevoir, à la destruction infensible du genre hu-

main.

Combien plus doux n'est pas un reméde que le Créateur a répandu sur les productions de la terre ; qu'il a enfeigné par l'instinct des animaux ; qu'il a préconifé dans ses écritures; qu'il avoit appris à Salomon; & à qui il a tracé dans I homme même une route de tous les jours.

Tel est tout reméde purgatif : nier ce princi-

pe, c'est renoncer à la nature même.

Or parmi les purgatifs, le mien a ces avantages, favoir, d'opérer toujours, d'opérer quelquefois dans une heure, quelquefois dans deux, quelquefois dans trois, plus ou moins, fuivant le tempérament du malade, & la force de la maladie: & cela fans le tracasser, sans ébranler toute la machine de son corps, comme certains autres purgatifs qui sont en usage: sans corroder, ni l'estomac, ni les boyaux, ni ancune autre partie du corps; opérant toujours doucement, toujours heureusement, s'il y a espérance, & jamais avec le moindre danger; toujours en ami de l'estomac & de la poitrine.

Où aller chercher après cela un reméde meilleur & plus prompt ? est-ce guérir promptement, que d'épuiser promptement un malade & de le précipiter dans un abattement d'agonie ? n'est-ce pas ce que font tous les autres purgatifs violens, tous ces poisons réels dont on se sert fouvent ? est ce d'ailleurs guérir promptement un malade, que de lui donner de ces petits purgatifs qui ne sont qu'emporter les grosses matières & qui laissent toujours les levains des siévres, je veux dire, les obstructions desses & anciennes, les humeurs tenaces & gluantes

qui les entretiennent.

Le mien emporte tout, dissout tout, va partout porter les falutaires impressions. Il n'est mal si invétéré qui ne céde, autant qu'il est pos-

fible, à fa bénignité & à sa force.

C'est ce que j'ai expérimenté mille & mille fois : c'est ce que j'offre de vérisier à toute heure, c'est ce qu'acheveront de persuader les Letres que je vais ajoûter à ce petit Traité. Que veut-on davantage pour prouver la bonté & la promptitude d'un reméde?

On m'a donné avis, il y a quelques années, que ma Poudre resultation des anciennes maladies qu'on croyoit guéries & dont on ne se plaignoit plus, & on m'a cité pour exemple, une migraine, une gonorrhée, une fiévre, &c.

On m'a même ajouté que certaines gens faifissoient ces momens & ces occasions pour la décrier. Je n'ai pas été surpris de l'avis, moi qui fai que ma Poudre ne laisse rien dans le corps d'imparfaitement guéri; mais j'ai été bien charmé d'apprendre en même temps, qu'en réitérant ma Poudre, trois prises avoient absolument guéri ces maladies ressusciées, & avoient fait taire ces personnes, ou alarmées, ou malienes.

Et c'est ainsi qu'il faut faire en toute occasion quand quelque mal se reveille, quand il change de nature, quand il ne céde pas d'abord, ou qu'il semble s'irriter; je ne saurois assez le dire & le répéter, il saut sans crainte réitérer la Poudre. C'est le vrai moyen de tout guérir & de dé-

raciner tout mal.

Enfin on trouve dégoûtant & dispendieux, un reméde qu'il faut réitérer si souvent. Mais qu'on fasse attention qu'il est bien plus ennuyant d'être malade, qu'il est plus dégoûtant de ne pouvoir agir & de se consumer souvent inutilement, & peut-être dangereusement, en remédes violens ou amusans.

D'ailleurs, si mon reméde étoit plus prompt, il ne seroit pas aussi doux, ses essets ne seroient pas aussi certains, & il ne guériroit pas si radicalement. Sa réitération prouve sa bonté, sa bénignité & même son essicaté, comme l'ont éprouvé ceux qui ont été guéris des maladies les

plus invérérées.

Je ne fai si mon raisonnement plaira à tout le monde : mais je raisonne à peu près du corps humain accablé de maladie, comme d'un bassin souillé & rempli de beaucoup d'ordures. Quelques endurcies, quelques collées, quelques dessenées que soient ces ordures, ne pouvant les toutes enlever à la fois par aucun instrument, & craignant de briser mon bassin, il me semble que je n'ai pas un meilleur parti à prendre, que de lui ouvrir au bas une issue, par où l'ordure puisse s'écouler, & y faire couler au dessu une fontaine claire qui par son action & sa suite suite, remue, détrempe, entraine l'ordure, & laisse mon bassin aussi propre que je le désire.

. Quoique les exemples ne cadrent pas en tout, autrement ils seroient des identités, il suffit qu'ils nous aident à expliquer ce que nous voulons faire entendre.

Notre corps est une espèce de bassin où circulent les liqueurs qui nous sont subsister, & principalement le sang, qui en est la vie & la vi-

gueur.

L'infection s'y est répandue jusqu'à ses extrêmités: des obstructions, des dépôts, des virus, des poisons; en un mot, des ordures se sont engendrées, mêlées, collées en quelque en-

droit & peut-être par tout.

Vous vous plaignez tantôt de l'estomac, tantôt de la poitrine, tantôt de la tête, des yeux, des dents, du ventre, des bras, des jambes, &c. à tous ces différens maux, quel reinéde ? la machine de votre corps est délicate; si vous avez recours à des reinédes violens, je ne répons pas qu'elle ne se brise. Nous ne la voyons que par le dehors, nous ne savons ce qui se passe au dedans, que par conjecture, que par hasard & comme à tâtons. Déjà vous tremblez pour elle, peu s'en faut que vous ne désespériez.

Mais consolez-vous, l'auteur de la nature, qui ne vous a donné qu'une bouche pour recevoir, vous a donné plusieurs issues pour rendre, & entre autres une principale par où toute l'ordure qui nous accable, peut directement ou indirectement s'évacuer, vous laisser dans votre première propreté & vous rendre ainsi la santé.

Ouvrez une fontaine claire au haut de la machine, qui détrempe, qui remue insensiblement & qui entrasne doucement par le bas toutes ces ordures; je veux dire. Prenez de ma Poudre, secondez-la par des bons bouillons, aidez-la par de l'eau pure ou légérement panée: c'est la sontaine claire. A mesure que les ordures s'écoulent & se sont écoulées, ajoutez une nourriture bonne & proportionnée à votre appétit sans le surcharger, & votre estomac purissé digérera cette nourriture, formera un bon chile, ce chile se répandra dans votre sang; c'est la fontaine claire qui va temperer; animer, nourrir, renou-

veler ce fang, lui donner la force de faire ses fécrétions, de poursuivre sa route & de continuer le cours naturel de ses opérations. Voilà comme votre santé doit se réparer, & comme elle se réparera infalliblement.

Mais il faut du temps pour fondre des polipes, pour défobltruer des glaudes, pour entrainer des dépôts, pour ranimer des paralyfies, pour évacuer des hydropifies, pour détruire des virus, pour combattre & vaincre les mauvais

effets du mercure, du quinquina, &c.

Que diriez-vous d'un homme, qui, voulant nettover son bassin, se rébuteroit aux premières vapeurs que les ordures en exhaleroient, cefseroit d'y faire couler la fontaine claire, & n'oseroit plus les remuer? C'est ce que vous faites, quand, aux premières prises de ma Poudre, vous éprouvez quelque changement en vous ou en votre mal; quand vous vovez, par exemple, ou les fluxions s'augmenter, ou les fiévres changer, ou les plaies s'altérer, ou des vieux maux ressusciter, &c. C'est pourtant alors qu'il faut réitérer le reméde, qu'il faut achever de résoudre ce qui n'est encore qu'en mouvement ; c'est alors qu'il faut tout espérer, parce que c'est l'ennemi qui commence à se mettre en marche pour vous ceder la place ; parce que c'est l'ordure qui se prépare à sortir du bassin, c'est-à dire, de votre corps

Ne vous rebutez donc pas de l'ufage de ma Poudre, quelque mal que vous ayez; foyez affuré que jamais elle ne pourra vous nuire par elle-même, & que si vous la continuez, elle ne peut que faire refleurir votre première fanté, vous guérissant non seulement des maux pour lesquels vous la prenez, mais encore des autres qui étoient prêts à éclore & que vous n'apperce-

viez pas encore.

Répondons maintenant aux objections que

I'on pourroit nous faire.

Un purgatif, dit-on, dans les inflammations, pleuréfies, péripneumonies, fiévres ardentes & autres femblables, n'est-il pas irritant? N'augmentera-t'il pas les inflammations? Ne donne-

Fa-t'il pas occasion à de plus grandes irruptions, à de plus dangereuses ouvertures, à des dépôts

plus abondans? &c.

Je répons 10. nullement : parce que qui ôte ce qui cause les inflammations, les trruptions, les dépôts, &c. ne fauroit les augmenter. Qui détourne, par exemple, la fontaine qui fait verser le bassin, fait-il verser le bassin, & le fait-il verser plus abondamment? c'est la même chose de mon reméde, il ôte les humeurs qui causent tous ces ravages, &c. Donc il ne sauroit les augmenter.

1°. Je distingue: purger avec ces purgatiss violens qui ébranlent toute la machine, qui picotent l'estomac, qui le violentent, qui l'excitent à des vomissemens, tels que sont plusieurs purgatiss, dont l'usage a prévalu au détriment de la délicate & soible machine de notre corps; je l'avoue, ces sortes de purgatis causent tous ces ravages: mais purger avec ma Poudre douce, naturelle, suave, & efficace, je le nie.

3°. Posons que mon purgatif causât quelque émotion, elle ne sauroit être que très legère, & ne sauroit être nuisible; ou tout au moins, elle ne sauroit causer qu'un très-petit dommage, qui est bientôt réparé par le très-grand bien qu'il apporte par l'évacuation; car alors tous les vaisseaux se relâchent, les irruptions cessent, les ouvertures se ferment insensiblement, les dépôts se dissipent & ne sont plus à craindre.

Mais, me direz-vous encore : quelque doux & efficace que puisse être le purgatif, n'est il pas toujours tardif? & une saignée ne soulage-t'elle pas plus promptement dans ces sortes d'in-

flammations, d'irruptions, &c.?

Je répons 1°. qu'un purgatif qui est toujours

salutaire ne doit point être appelé tardif.

2°- Que la faignée qui est toujours nuisible, qui diminue toujours les forces du malade & qui donne toujours lieu au triomphe de l'ennemi, je veux dire, des humeurs; cette faignée ne fauroit être appelée, avec justice, ni un prompt reméde, ni même un reméde, & ne méjita jamais d'être préféré à mon purgatif.

3°. Que mon reméde est assez prompt quand il est redoublé & qu'il est seconde par un grand verre d'eau ou de thé; & je suis assuré que si le sang n'est pas en état d'être dissous ou coagulé, (auquel cas la saignée ne sauroit être salutaire, mais plûtôt meurtière;) je suis, dis-je, assuré que s'il reste la moindre espérance de santé, la santé reviendra par mon reméde.

Mais, m'ajoûterez-vous encore: ne feroit-ce pas toujours un bien de faire une faignée qui fera comme une préparation au purgatif, relâchant, en attendant, les vaisseaux & suspen-

dant au moins un peu les irruptions?

Je répons qu'il est vrai que quelquesois ces saignées ont réussi: mais à quel épussement n'ontelles pas réduir le malade ? A en permettre , je n'en voudrois avanturer qu'une ou deux , pour contenter ceux qui , absolument & à tout prix , en veulent. Muis mon véritable sentiment est que cette prérendue préparation n'est aucunement nécessaire ; soit parce que la saignée d'ellemême , n'est ni opérative , ni sanative ; soit parce qu'en affoiblissant le malade , elle peut encore affoiblir l'esset unême du purgatif qui ne pourra alors si bien agir , s'il trouve la machine trop épuisée.

Vous repliquerez enfin: mais quand on voit sortir un sang qui porte des couleurs jaunâtres, olivâtres, blanchâtres, & autres toutes plus mauvaises, peut-on disconvenir que la faignée

n'ait été faite alors bien à propos ?

Je répons : si vous remuiez les ordures qui se trouvent au fond d'un bassin, ne verriez-vous pas l'eau prendre les mêmes couleurs de ces ordures ? concluriez-vous de-là que ces couleurs font propres à l'eau ? diriez-vous en consequence qu'on seroit bien de tirer cette eau ? pour moi je conclus autrement ; & je dis, qu'il faut séparer les ordures du bassin, que l'eau reprendra alors sa couleur naturelle, & qu'elle sera encore bonne à boire. Séparez de même les humeurs par mon purgatif, votre sang reprendra sa couleur naturelle, & alors vous jugerez si on auroit bien sait de vous le tirer.

Voici mon raisonnement: je vois un homme qui jette le sang par le nez, par les oreilles, &c. Voilà une terrible fermentation dans la ma-

chine de fon corps!

Pour l'appaifer, vous courez d'abord au bras, au cou, au pied; & par des faignées, vous diminuez la masse de son fang qui est elle - même toute en mouvement. Vous croyez bien faire: votre malade en est soulagé à l'instant, j'y confens: mais permettez-moi de vous dire, qu'il me semble alors voir un cuisinier, qui voyant verser sa marmite, court à une grande cuillier pour lever une portion de la liqueur qu'elle contient & la jeter par terre.

Combien plus sagement ne scroit - il pas s'il retiroit vite le seu qui la fait bouillir i il n'empêcheroit pas , il est vrai , que ce qui est versé , ne sut versé , ni que ce qui se verse astuellement , ne se versat ; il ne l'empêche pas non plus avec sa grande cuillier ; mais n'est-il pas vrai aussi qu'en retirant le seu , il mettra un assez prompt & infaillible reméde à tout épanche-

ment.

L'application est évidente, ôtez de même par mon purgatif, les mauvaises humeurs qui causent vos inslammations, vos irruptions, vos dépôts, &c. & votre sang, dégagé d'elles, reprendra son large, reviendra à son cours naturel, & vous, à votre première santé, sans être affoibli par des faignées, ni tracassé par de violens remédes.

Je ne me lasse pas d'inculquer cette vérité: il me semble alors appercevoir un jardinier, qui voyant verser le bassin de son jardin, court à une cruche pour diminuer la quantité de l'eau

qui verse & la jeter par terre.

Combien plus fagement ne feroit-il pas de vîte lâcher le bandon d'en bas, particulièrement, fi comme dans le corps humain, il pouvoit conferver toute son eau & en faire sortir seulement les ordures qui en augmentent le volume & en causent l'épanchement.

C'est-là l'avantage que vous avez dans mon purgatif : par lui, vous évacuez promptement, ef-

À

ficacement & doucement les ordures de votre corps qui causent tout votre mal, & vous confervez votre sang qui est toute votre vigueur. Est il rien de plus évident ? après cela, qui voudra prodiguer son sang qu'il le prodigue, je ne puis que le plaindre.

### ARTICLE III.

Ma Toudre purgative est, non-seulement le plus essicace, le plus prompt, mais encore le plus doux reméde, dont on puisse faire usage pour toute maladie.

Ette dernière proposition sera aussi facile à prouver que les précédentes. Quelques voiles qu'on veuille jeter sur la vérité, on ne lui ôtera

jamais sa force ni sa clarté.

Un reméde qui n'a rien de rebutant au goût, qu'on avale avec tant de facilité, qui purge fans douleur, qui purge abondamment, qui nous laiffe toutes nos forces, qui nous rend plus agiles. & plus déliés, qu'on prend toujours fans danger, avec lequel on peut toujours tout espérer & jamais craindre, qu'on peut prendre & reprendre jusqu'à 40. 50. 60. jours de suite. & plus s'il est nécessaire, fans jamais ni s'épusser ni s'affoiblir; avec lequel on peut toujours bien manger, s'il n'y a sièvre, & avec lequel on mange avec appétit : un tel reméde, dis-je, a-t-il jamais eu son égal ? en sur la jamais un plus doux !

Or c'est là mon reméde; c'est à tous ces traits que je le désigne, parce que c'est à tous ces traits que je le connois & que l'ont connu ceux qui en ont fait l'épreuve: c'est pour tel que je le donne, par toute la probité & la candeur que demandent ma profession, mon âge, mon honneur &

ma confcience.

Mais, comme il y a des gens qui portent l'incrédulité trop loin : comme il y en a fur qui les faits ont plus de pouvoir que les raisons : comme Enfin la voie la plus courte pour perfuader est celle des exemples, je vais, pour convaincre les incrédules, faire paroître devant leurs yeux, finon les malades mêmes, du moins leurs témoignages qu'on ne pourra récuser, foit parce qu'ils font encore vivans, soit parce qu'il y en a un grand nombre qu'on verra évidemment être à l'abri de tout soupçon.

Ce n'est pas sans peine que je me suis déterminé à produire des lettres qu'on m'a fait l'honneur de m'écrire, & des cercificats que la reconnoissance & la pure vérité ont dicté. Mon système est si clair & si solide en lui-même, ma Poudre est déjà si connue & si préconisse par ses propres estets, que je ne croyois aucunement nécessaire d'avoir recours à une telle

preuve.

Je ne le fais donc que pour furmonter l'incrédulité des uns, condescendre aux sollicitations des autres, & pour faire voir à toute la terre combien de différentes sortes de maladies ont été guéries par le même reméde, & combien par consequent sont fascinés & aveuglés ceux qui ne veulent ni ouir ni entendre qu'il y aune cause générale des différentes maladies, & qu'un seul & même reméde peut les toutes guérir quelques différentes qu'elles soient.

C'est là le grand point contre lequel, non-feulement toute la Faculté de Médecine se revolte, mais encore contre lequel la prévention du public est si forte, qu'au seul nom de reméde à tous maux, dès ce moment, sans faire attention que la saignée est devenue pour eux un reméde à tous maux; dès-lors, des gens de tout rang & de tout sex s'érigent en arbitres, & prononcent hautement & avec dedain une sentence de mépris contre moi & contre ma poudre.

Que diront donc les uns & les autres, quand ils liront les lettres fuivantes & les certificats dont

j'ai tous les originaux ?

Que diront ils, quand ils verront, à ne pouvoir en douter, tant de maladies, en apparence si différentes, si éloignées les unes des autres, seutes heureusement & radicalement

Bi

guéries par le même & unique reméde, je veux dire par ma poudre, dont les effets admirables démontrent l'efficacité, & prouvent la folidité de mon fystème.

Nota. Dans l'édition de 1755. suit le Chapitre III. qui contient depuis la page 33. jusqu'à la pag. 230. cent quatre vingt dix-sept Lettres qui présentent grand nombre de guérisons, après lesquelles l'Auteur conclut ainsi.

Il est donc vrai qu'en toute maladie on peut user de ma poudre avec succès. Il est donc vrai qu'en tout événement on peut & on doit la réitérer sans crainte, bien assuré qu'elle ne peut d'elle-même produire aucun mauvais esset, & qu'elle est capable de produire tout le bien qu'on en désire.

C'est la conséquence qu'on doit nécessairement tirer du grand nombre de guérisons opérées sur dissérens tempéramens atteints de dis-

férentes maladies.

S'élévera-ton après cela contre son excellence

& fa bénignité ?

Dira t'on qu'elle est inutile & qu'on peut s'en passer, tandis qu'elle a guéri des maladies que la Faculté avoit déclaré incurables ? dira t'on qu'elle échausse ? si elle échausseit, elle auroit calciné le corps des personnes qui en ont usé pendant 40. 50 60. jours de suite, & autres qui en ont pris 80. 100. 200. & jusqu'à 300. prisés dans l'espace d'un an.

Dira-t'on qu'elle altère & corrode les boyaux, tandis qu'elle fait cesser le slux de sang, qu'elle guérit les hémorroïdes & qu'elle rétablit l'es-

comac?

Ajoûtera-t'on qu'on a vu des malades faire du fang après l'avoir prife ! le ne défavouerai pas le fait, mais j'en nierai la cause; & preuve que ce n'est pas ma Poudre qui produit ce symptôme, c'est gu'il n'ya qu'à la réitérer alors, & elle se-

ra cesser cet épanchement de sang, à moins qu'il n'y ait quelque rupture irréparable qui ne proviendra jamais d'elle, comme il conste par le long usage que bien des personnes en ont fait.

Qu'on dife encore qu'elle fait bien aux uns & mal aux autres: comment pourra-t'elle faire mal, elle qui est si bénigne & si réitérable pour tant de différentes maladies ? elle que je donne aux enfans qui ne font que de naître, que je fais prendre aux femmes enceintes avant, pendant & après le temps des couches, aussi bien qu'aux nourrices, & qui guérit en même temps la mère & Pensant.

C'est, me direz-vous, que tous n'ont pas le même tempérament; mais tous les différens malades énoncés dans les Lettres & Certificats, avoient-ils le même tempérament? habitoient-ils le même païs? respiroient-ils le même air? se nourrissoient-ils des mêmes alimens? avoient-ils le même mal, le même âge, la même com-

plexion?

A cette diversité de tempéramens, dont les uns sont plus rétifs au purgatif que les autres, j'ai opposé & prescrit de diminuer ou d'augmenter la dose selon le trop ou trop peu d'évacua-

tions qu'elle opére.

Qu'on regarde enfin comme un phénomène nouveau dans la Médecine, une Poudre que je foutiens être bonne pour guérir toute maladie ? il n'est pas moins vrai qu'elle a la propriété de les toutes guérir, puisque l'expérience le démontre, & qu'il n'est pas possible que tant de disserens malades ayent été guéris par le seul secours de ma Poudre, s'il n'y avoit une cause géné-

rale des maladies qu'elle détruit.

Ces maladies ne font différentes que par accident & parce qu'elles se déclarent en différentes parties du corps, & par différens symptômes; mais elles sont toutes produites par la même cause je veux dire, par les humeurs non-filtrées & détenues dans le fang dont elles troublent la naturelle circulation; ou extravasses dans les parties du corps dont elles troublent les primitives & naturelles fonctions.

Biij

### CHAPITRE IV.

## Manière de se servir de la Poudre.

I L ne fussit pas d'avoir un bon reméde, il faut savoir s'en servir. Il est aisé de voir, dans plusieurs des lettres, que c'est à la manière de se servir de ma Poudre, qu'on a dû en bonne partie, la guérison de plusieurs grandes maladies: car si je n'avois constamment continué se nusage à la Dlle. Catherine Vial, elle n'auroit pas été guérie de son épilepsie. Si la sile Françoise Endrode n'avoit poursuivi jusqu'à plus de quatre vingt dix prises, elle n'auroit pas été radicalement guérie de sa vérole invétérée. Si la Dlle. Moustier voyant sa sille rejeter la poudre, ne l'avoit constamment réitérée, elle n'auroit pas guéri sa fille du miserée, & ainsi de plusseurs autres.

Il fout donc constamment & fans crainte redoubler ou réitérer la Poudre dans le cas prefant pour lui voir opérer des merveilles ; cela présupposé, voici la manière de la prendre.

On ne doit jamais la donner pendant les friffons de la fiévre: le froid dont le malade est sai. si, l'atténue & l'empêche d'agir; on doit donc attendre qu'il soit entré dans le chaud, parce qu'elle peut alors produire son esset. On peut la prendre dans toute autre circonstance sans crainte pour toute sorte de maladie.

Cette Poudre doit être prife le matin à jeun, délayée dans un peu d'eau naturelle ou tiéde, felon que la maladie ou le goût du malade le demandent; immédiatement après, il faut avaler un bouillon fait & dégraiffé; trois heures après, il faut en prendre un autre de la même qualité.

Dans le cas où l'on manqueroit de bouillon, on supléera au premier, un verre d'eau tiéde; & au second, une demie écuelle d'eau chaude dans laquelle on aura delayé le jaune d'un œuf frais.

Il faut observer de boire un verre d'eau à chaque selle, cette boisson étant nécessaire pour délayet les sels, amollir & détremper les glaires qui forment les embarras & les obstructions qui font ordinairement la première cause des maladies. Cela produira encore cet esset, que les matières fortiront avec plus de facilité & sans douleur : c'est de la négligence que l'on a de boire, que viennent ordinairement les plaintes qu'on fait quelquesois qu'elle échausse. Un ne doit pas se plaindre d'un reméde, quand on n'exécute pas les règles prescrites pour le prendre; & l'on n'a pas bonne grace alors de prostre de la mauvaise conduite des malades, pour déclamer contre ma poudre qui ne fauroit nuire.

Il y a des gens qui craignent d'affonblir leur effomac en buyant de l'eau. Ce font les ordures qui l'affoibliffent & non pas l'eau qui les cn<sup>2</sup>

traînel : 119 . 1 steriges

On juge encore mal à propos de toutes les suites de ma poudre par la premi're prise qu'on prend, & dont on n'est pas d'al ord convent, fans faire attention que la première prise trouvant d'abord des grands obstacles, des plénitudes, des engagemens anciens, des vicilles obstructions, des matières dures, & n'étant pas fecondée suffisamment par le loire, n'a ras la force de se faire jour; & alors ne taisant que remuer les matières sans les entraîner au dehors, les vapeurs naissent d'elles mêmes de · ce fond de matières remuées, & causent ou des dégoûts, ou des coliques, ou autres typer ôn es dont on se plaint; & d's lors, qui se descrite de la poudre, qui la bhasphome, qui la décile, comme si elle avoit grand tort de n'avoit pas fait en leur faveur un éclarant miracle. Cinelle justice y a-t'il en cela ? e voudrois donc . rour prévenir ces inconveniens, que des lors culon s'apperçoit de ces fortes de changemens & du défaut d'opération de la poudre, en en prit alors une ou deux priles cinq ou fix heures arr's la première, & qu'on secondât encore cette seconde de deux bouillons à trois heures de diftance l'un de l'autre.

Bi

On peut donner cette Poudre quatre à cine heures après le répas; & dans un cas prefiant, la donner plûtôt, après avoir fait vomir le malade par le secours de l'eau tiêde & du bouquet d'une plume dont on se chatouillera le

Cette Poudre peut être prise délayée dans du vin, du bouillon, du thé. On peut en former encore des pilules, en la pétrissant avec quelques gouttes d'eau ou de sirop pour ceux qui au-

roient du rebut à l'avaler en liquide.

Il n'est pas nécessaire de se priver du sommeil. Si l'on se sent assoupi après l'avoir prise, on peut, fans aucun rifque, dormir deux ou trois heures, qui sont à peu près le temps dans lequel elle commence d'opérer; mais dès qu'elle agit, il faut éviter de dormir, afin que ses effets soient plus prompts & plus résolutifs.

Les femnies enceintes pourront en user, & eviter une faignée que l'on croit quelquefois nécessaire pour leur procurer un accouchement plus heureux. La poudre les dégagera des humeurs qui pourroient rendre leur accouchement difficile, & produira par là un soulagement plus

sûr que celui de la faignée.

Il est certain que l'on ne prend le lait que pour rétablir le baume du fang; cependant cette nourriture, qui a cessé d'être naturelle à l'homme par les autres alimens qu'il a pris depuis son enfance, engendre souvent des obstructions & des mauvais levains qui produisent quelquesois des maladies plus dangereuses que celle à laquelle on veut remédier. Pour prévenir ces inconvéniens, on croit qu'il est à propos d'user de la Poudre, & de se purger tous les cing à six jours, afin d'entraîner tout le limon que peut laisser cette nourriture étrangère qui venant à fermenter, pourroit occasionner une corruption, source de diverses maladies qui suivent fouvent le long usage du lait.

Il seroit difficile de donner une règle fixe & déterminée pour le nombre de prises que l'on doit prendre pour chaque maladie en particulier. Quoique les maladies viennent d'une même

cause, elles se trouvent plus ou moins invérérées, les dispositions du corps étant souvent différentes, de même que la qualité des tempéraments; d'où vient que le remède opère d'ente manière plus lente ou plus prompte. Le confeil que l'on doit donner dans ces dissérens cas est de continuer l'usage de la poudre jusqu'à parfaite guérison. On pourra cependant laisser des intervalles d'un ou deux jours entre chaque 3. 4. 6. 8. & 10. prises, plus ou moins, suivant l'état où se trouvera le malade.

Cette poudre est spécifique contre les crachemens de sang, les hémorragies, les coliques, les fluxions, les flux, & tous les maux de pareille espèce, pour la guérison desquels on doit en prendre au moins 2. 3. & 4. prifes. Il en saut souvent davantage quand la maladie dure depuis long-temps, & que l'on s'apperçoit d'un

plus grand dérangement d'humeurs.

Elle est encore excellente contre les siévres continues, ardentes, malignes, lentes, l'esquinancie, la péripneumonie, la vraie & fausse pleurésie, & autres maladies inslammatoires dont on peut être guéri avec 4. 7. ou 20. prises.

Elle diffipe les douleurs de tête, les vertiges, les dartres, les engourdissemens des membres, la paralysie, les tremblemens & convulsions, si

l'on en prend jusqu'à 30. prises.

L'épilepfie appelée dans le vulgaire le hautmal ou mal caduc, le fcorbut, & tous les maux vénériens, étant par eux mêmes plus invétérés & plus difficiles à guérir, exigent quarante, cinquante, foixante & jufqu'à quarre-

vingt prifes.

Sur quoi, je dois faire observer qu'il n'y a aucun reméde qui puisse, aussi bien que ma Poudre, séparer de la masse du sang le virus qui l'infecte, comme l'ont éprouvé plus de trois cent personnes que je passe sons filence, ayant brulé leurs lettres de remerciment, & me trouvant très satisfait du vrai plaisir qu'elles m'ont cause en m'apprenant leur parfaire guérison.

Dans le cas où une femme enceinte se trouveroit attaquée de maux vénériens, même de 4 Médecine universelle.

la vérole, elle peut & doit absolument, nonobstant sa grosses, user pendant 40 & 50, jours,
s'il le saut, de ma Poudre, pour se procurer
des couches heureuses, & éviter tous les dangers de mort qui la menacent, & s'affurer
de la guérison de son enfant, qui dépend uniquement de celle de la mère, laquelle est toujours en état de se la procurer, ce qu'on ne
peut pas dire de l'ensant, s'il vient au monde
avant que la mère ait été guérie.

On croit devoir avertir les personnes du sese, qu'elles peuvent continuer l'usage de la poudre pendant le temps de leurs purgations; & les accouchées, pendant celui de leur couche.

Les filles & les femmes en uteront utilement dans les fleurs blanches qu'elle diffipe, & guérit radicalement par un long utage qui doit être au moins de 40 jours.

Les vapeurs de toute espèce sont aisément dissipées avec 2. 3. & 4. prises tous les quinze

jours pendant huit à neuf mois.

L'incube ou oppression nocturne, le rhûme, Penchistenement, le catarrhe sussiquent, la toux, la palpitation de cœur, la phthise, l'assime, le colera-morbus, la constipation, la diarrhée, le flux cœliaque, la dyssenterie, le ténesse, route sorte de colique, toutes les maladies des reins & de la vesse, l'êtère ou la jaunisse, les pâles couleurs, la suppression & le slux excessif des menstrues se dissipent avec 4. 6. 12. ou 18. prises; de même que la goutte, la sciatique, la teigne, les maladies des yeux, l'érésipèle, la gale, les hémoiroïdes, & le rachitis ou nouûre des ensans.

Le squirre, les écrouelles, le cancer, qui sont des maladies obstinées, & produites par une grande corruption, ont besoin de 20. jusqu'à 60. prises, ainsi que l'hydropisse de poitrial pour laquelle il en saut quelquesois jusqu'à 15%, prises & au-delà, étant cependant à observer que les autres espèces d'hydropisse, qui n'ont pas un principe aussi dangereux, se guérissent

Souvent par 4. 5. ou 20. prifes.

Enfin c'est un excellent reméde contre l'apo-

Médecine universelle.

plexie. Il faut en faire prendre au malade au moment de l'attaque deux prifés à la fois, & continuer de lui en donner une prife toutes les deux heures, pendant 4. ou 6. heures plus ou moins. Si l'on s'apperçoit qu'elle ne produife pas une évacuation aufli copieuse que celle à laquelle on auroit lieu de s'attendre, il est alors à propos de l'exciter & de lui donner une nouvelle force par 4. 6. 8. ou 10. grains de tartre émétique, qui, mêlés avec la poudre, augmentent fon action, & lui font vaincre tous les embarras & les obstructions qui empêchoient l'évacuation.

Cette poudre n'exige aucun régime particulier. On doit se servir de tous les alimens d'un bon suc & d'une facile digestion, comme soupe, bouilli & rôti en veau, mouton & volaille à dîner, de même qu'à souper. On s'abstiendra des herbes & fruits crus. On pourra cependant manger des fruits en compote, & user de toutes les herbes en potage. Quant à la boisson, elle sera d'eau de sontaine, plûtôt tiéde que froide, pure ou légérement panée, à laquelle on joindra un peu de bon vin rouge pendant le répas.

Ceux qui font atteints de la fiévre, doivent s'en tenir, pour toute nourriture, aux bouillons de viande qu'ils prendront toutes les deux, trois ou quatre heures, felon que le befoin du malade l'exigera, pour passer peu aux soupes, & des soupes à des alimens plus solides,

lorique la fiévre aura cessé.

On doit avertir le public que quoique l'on ait fixé le nombre des prifes qui convient à chaque maladie, il est difficile de pouvoir le déterminer d'une manière si précise, que le plus on le moins ne dépende des circonstances; ce qui doit pour tant lui donner une entière confiance, c'est qu'il peut être assuré que quelques prises qui excéderoient la nécessité, ne sauroient jamais-produire aucun mauvais effet.

Si le remêde paroiffoit rendre la maladie plus violente ( ce qui est très rare ) on n'en devroit cependant craindre aucune suite dangereuse.

B. vi

parce que cela vient de l'abondance & de la mauvaife qualité des humeurs dont l'agitation produit cette augmentation de mal, qui diminuera bientôt après par l'évacuation, d'où vient qu'il faut nécessairement continuer de prendre la poudre, afin que cette même évacuation devenant plus forte, le malade soit plûtôt dégagé.

On infére ici la dose des prises convenables à chaque âge, afin qu'on puisse s'y conformer.

cessaire.

Si le malade, par la délicatesse de son tempérament & la bonne disposition de ses humeurs, se trouvoit trop purgé de la simple prise de cette Poudre (ce qui est très-rare) on pourroit en diminuer la dote, comme il est dit de l'augmenter pour ceux qu'elle ne purge pas assez.

La force & la vertu de cette Poudre ne vieilliffent jamais, pourvú qu'elle foit tenue dans un lieu fec; de cette façon, on pent la transporter fans crainte dans les quatre parties du monde.

FIN.

### LETTRE

De Mr. de RUSSY, Colonel du Corps Royal de l'Artillerie, à Mr. de MARMONTEL Auteur du Mercure de France, sur l'observation du Sieur Thiery contre la Poudre d'AILHAUD.

J E vous prie, Monsieur, d'inserer dans le prochain Mercure la lettre que j'ai l'honneur de vous adresser. Tour ce qui tend à la comservation de la fanté & de la vie des hommes, ne peut

être trop soigneusement discuté.

A mon arrivée dans cette ville, j'ai lu dans le Mercure de Mai de cette année, une observation fur les effets mortels de la Poudre d'Ailhaud dont j'ai été extrêmement frappé. J'en fais usage depuis quinze ans, ainsi que Mr. de Chabrié & quantité d'Officiers du Corps; je vous avouerai même que nous n'avions jamais foupconné sufqu'ici qu'elle put être nuisible, encore moins intéresser la conscience, comme l'a savamment démontré Mr. Thiery; j'avois même la stupidité de croire que je lui devois la vie & la fanté dont je jouis; j'avois poussé la superstition jusqu'à m'imaginer qu'il n'y avoit point de remede plus efficace pour détruire les obstructions & mauvais levains, qui sont la cause première de toutes les maladies. Ce que je lui ai vu opérer fous mes veux, servoit encore à me confirmer dans mon erreur; mais aujourd'hui mes yeux, que la prévention avoit entièrement couverts, commencent à s'ouvrir à la lumière. Il ne me reste qu'un petit scrupule que j'espère que Mr. Thiery achevera bientôt de diffiper ; c'est dans la vue de m'instruire que je propose mes doutes, & non dans le dessein de réfuter. Conviendroit il à un Militaire qui n'a point de principes, & qui n'a que le sentiment pour guide, d'oser entrer en lice avec un Docteur Régent de la Faculté de

Si l'amour de la vérité, si l'envie de préserver ses concitovens d'une erreur que l'on croit nuisible, est le seul motif qui détermine Mr. Thiery à rendre publique la rélation publiée dans le Mercure, de la mort de Mr. Bocane, on doit convenir que son dessein est bien louable; mais on peut errer avec les plus saines intentions, & Mr. Thiery me saura sans doute gré de lui expofer mes doutes.

Il me femble que les conféquences qu'il a tirées des qualités mal-faifantes des Poudres, par l'infpection des parties viciées gangrenées du cadavre dont on a fait l'ouverture, ne sont pas entiè-

rement justes-

Je suis trop persuadé de la probité de Mr. Thiery, pour revoquer en doute qu'il a cru de bonne soi que le desséchement des parties intérieures, que la friabilité & la noirceur du soie & du poumon étoient une suite des qualités corrossives de ce reméde; mais s'il eut voulu faire attention que nombre de personnes, qui n'en ont jamais usé, ont péri du même mal, que l'appauvrissement du sang ou sa coagulation peut seule, sans aucun secours étranger, produire cet esset, il ne se feroit pas presse de prononcer l'arrêt qui en proscrit l'usage.

Supposons que Mr. Thiery est appelé par un malade attaque d'un mal de tête, d'une débilité d'estomac, même si l'on veut de la sièvre; il prescrit à ce malade des remèdes, la sistule iurvient, il en meurt : donc ce sont les remédes de Mr. Thiery qui ont occasionné la sistule; donc, &cc. Cette saçon d'argumenter seroit-elle adoptée par Mr. Thiery? tirons des conséquences.

L'éuverture du cadavre démontre qu'il est

mort, les parties gangrenées; donc ce sont les Poudres qui ont opéré ce mal.

Or, felon Mr. Thiery, les parties ne se gangrènent - elles jamais par un vice naturel ? mais ces Poudres que Mr. Thiery suppose produire des effets is functies, font le reméde ordinaire de quantité de gens qui s'en louent, qu'elles ont tiré des portes du trépas. Ces gens - là sont-ils done, ainsi que Mitridate, samiliari-'les avec le poison ? mais au moins faut - il convenir que quand ils en ont fait les premiers esfais, quand elles ont opéré les premiers effets, ils ne l'étoient point encore : quelle cause favorable les a préfervés d'un caustique aussi mordant? Comment se peut il, que depuis quinze ans que j'en fais nsage, que j'en ai pris plus de trois cent prises, pour une maladie que j'eus en 1746, dont on trouvera le détail dans une de més Lettres, inférée dans le livre de Mr. Ailhaud imprimé en 1748, comment, disje, fe peut-il, en ayant pris affez confecutivement & dans l'année 1746, près de deux cent prises, que je ne sois pas enticrement calcine

c'est un phénomene qui mériteroit bien d'être

expliqué.

Comment se peut-il que le Père Felix, Augustin de la Place des Victoires, qui depuis plus de vingt ans fait utage de ce reméde, existe encore;

Pour en constater la malignité, il seroit effentiel de l'anatomiser, & je suis persuadé qu'il se préteroit pour le bien de l'humanité à cette petite opération, qui ne pourroit tourner qu'à l'avantage du public; je suis d'ailleurs convaincu que Mr. Thiery présideroit volontiers à

cette diffection.

Au reste, Mr. Thiery qui a pris la peine d'analyser ces Poudres, devroit bien nous instruire si c'est un poison vis ou lent qui en fait la base ou qui y domine, nous apprendre s'il est des sinceres assez forts, des intestins assez cuirasses pour resister seulement pendant le cours d'un siècle à leur este malsaisant. Il est cependant à présumer qu'il le considère comme un poison lent, puisque selon lui, Mr. Bocanne en faisoit usage depuis douze ans. Cette assertion, venant d'un homme d'honneur, me rassure, sans quoi je me serois cru un peu complice de la mort de ce bon Prêtre.

Au mois de Septembre 1756, je reçus une Lettre de lui, par laquelle il me prioit de l'inftruire, fi la Lettre écrite de Metz en 1747, imprimée dans le livre de Mr. Ailhaud en 1748, étoit réellement de moi; que plusieurs perionnes l'affuroient que toutes ces Lettres étoient controuvées & fabriquées par l'Auteur, pour

donner cours à son reméde.

Il me faifoit entuite un petit détail de fa maladie, rebelle juiqu'alors aux remédes qu'on lui avoit administrés: je ne m'en rappelle pas entièrement le détail, mais il me souvient qu'il se plaignoit d'un grand seu dans les intestins, &t me marquoit qu'il paroissoit par intervalle sur sa peau des petites taches noires ou livides : il sinissoit par me demander, si je lui conscillois d'user du rem de M'r. Ailhaud.

Je n'en foupçonnois pas dans ce temps-là les

Médecine universelle.

tunestes essets que Mr. Thiery a pris tant de peine à démontrer; j'ignorois que le conseil que j'allois donner interesteroit ma conscience, je comptois que l'expérience heureuse que j'en avois faite moi-même, & les guérisons surprenantes que j'avois vû opérer sous mes yeux sur quantité de personnes, s. sissient pour m'autoriser à le lui conseiller: je le sis, ce dont j'espère le pardon de la l'acuté pour avoir osé usurprer ses droits, mais l'aveu authentique que je sais de ma faute doit me donner quelque droit sur son indulgence.

Depuis ce temps, je n'avois plus entendu parler de Mr. Bocanne, juiqu'au moment où la rélation de fa mort, & des circonstances dont Mr. Thiery fait l'examen, est tombé entre mes mains; le cas est délicat, & si je m'en rapporte à l'observateur, je me trouve coupable de l'homicide d'un homme que je n'ai jamais vu ni connu: ce qui peut me rassurer, c'est' que je n'ai péché en tout ceci que par ignorance &

par prévention.

De quoi s'avisoit aussi Mr. Bocanne de s'adresfer à moi. Pourquoi ne faisoit-il pas appeler Mr. Thiery? il est probable qu'il l'eut tout de suise

tiré d'affaire.

L'on peut conclure de tout ceci que si les Poudres de Mr. Ailhaud ne sont point un point on, elles doivent l'être par les raisonnements favans que Mr. Thiery a fait pour le prouver la nouvelle analyse qu'il nous promet, & qui, suivant sa Lettre, doit avoir été persectionnée ce printemps, au moment sixe où les simples sont dans toute leur sorce, achevera de convaincre les plus incrédules. Je suis cependant surpris qu'il n'ait pas découvert, dès la première décomposition, que le sublimé corrosis étoit la bafe de cette Poudre, comme l'affura de bonne soi, l'année dernière à un Colonel du Corps, un docte Médecin de Bésançon.

Il ne me reste plus qu'à prier Mr. Thiery de donner ses conseils falutaires pour préserver des suites sumestes d'un remêde aussi dangereux ceux qui, antérieurement à sa favante dissertation, ont

en l'imprudence de s'y livrer; la bonne fanté dont je jouis me raffure à peine, je tremble pour les suites dont il menace, & je commence à être disposé à conclure des mauvais essets de cette Poudre maudite, par les guérisons surprenantes qu'elle opère contradictoirement aux aphorismes admis par la Faculté; je tremble qu'il n'y ait de la diablerie là dessous; je vais consulter quelque Théologien pour savoir s'il n'y auroit pas un peu de pacte pour produire toutes ces merveilles.

Est-il possible qu'un homme que j'ai toujours regardé comme un honnête homme & plein d'humanité, qui même dans sa dernière Lettre que j'ai reçue à Wesel en date du 21. Avril dernier, m'ossire de m'envoyer gratis de ses poudres pour des soldats & des pauvres qui n'ont pas le moyen de se procurer ce reméde; est - il possible, dis-je, que son objet soit de détruire l'humanité? cela doit - il paroître probable? cette saçon de penser noble & généreuse n'est-elle que pour séduire & voiler les desseins odieux d'empoisonner son monde en épaisissant la langue, & conduire au tom-

beau avec les entrailles calcinées ?

Les guérisons que j'ai vu opérer sur un nombre infini de personnes attaquées, les unes de maladies aiguës, les autres de chroniques, ne sontelles donc que fantastiques? seroit-ce encore une illusion que celle d'un foldat dont le bataillon a été témoin dans le mois dernier, qui, par le moyen de huit prises de ces Poudres, a été guéri, tout en faisant route, d'une pleurésie, point de côté, sluxion de poitrine, & crachement de sang accompagné de sévre ardente? je m'y perds. Il faut convenir que si Mr. Ailhaud n'est pas un bon Médecin, il doit être regardé comme un grand Magicien.

Au reste, le Certificat de Mr. le Curé, est moins une preuve du venin caustique & mortel des Poudres, que de la foi aveugle qu'il a, ainsi que moi, aux rares connoissances & à Pexacte probité de Mr. Thiery. J'ai Phonneur d'être, &c.

42 - Warney & Warney and & Barren & Warney and & Warney a

# MÉDECINE UNIVERSELLE

Prouvée par le raisonnement, & démontrée par l'expérience.

### AVERTISSEMENT.

F E U mon Père, Docteur en Médecine de l'Université d'Aix en Provence, avoit donné pour le bien public un système sur l'origine & hi cause des maladies, qui dans son principe n'a pu avoir d'autres sestateurs que ceux qui abandonnés des Médecins ont été assez heureux de suivre ses proceptes. Les esses merveilleux du spécifique dont il est Pauteur, strent bientos posser son nom & sa renommée dans tous les pays du monde : il est mort comblé de gloire.

Je ne sai par quel caprice le Sr. Thiery, Méde. ein de la Faculté de Paris, jugea à propos de remuer ses cendres par son Observation imprimée dans le Mercure du mois de Mai 1758. Les faussezés & les invectives qui composent cette Observation me firent prendre le parti de la mépriser, m'imaginant que des groffiéretes pareilles ne pourroient faire aucune impression. M. de Russy, Lieu. tenant Colonel du Corps Royal de l'Artillerie, en marqua sa surprise à l'Auteur du Mercure le 10. Juillet de la même année. Sa Lettre fut imprimée dans le second volume du Mercure du mois d'Octobre suivant. Plusieurs personnes à son exemple écrivirent à l'Auteur du Mercure qui crût devoir s'imposer silence, quoique la matière sut des plus intéressantes. Les choses ont resté là jusques en 1750, que je lûs dans le Mercure de Mai de ladite année les éclaircissemens que le Sr. Thiery a donné à son observation : je les trouvai si faux & si peu décens, que je crûs devoir les mépriser

Médecine universelle.

43

Nombre de personnes, cependant, m'assurens que quoique les écrits du Sr. Thiery trouvent leur condamnation dans le spécifique qu'il attaque, je ne saurois me dispenser de donner au public une Instruction pour le rassurer sur les doutes qu'il a pû former sur mon silence.

Je me trouve donc dans le nécessité de donner cette Instruction. J'ose espèrer que sans soire attention au style aussi simple que la matière sera intéressante, on voudra bien examiner la vérité & la solidité de l'expérience qui a donné lieu à mon raisonnement.

Mon idée n'est point de renverser les principes de la Médecine, ni de critiquer les mastres de l'Art, mais de prouver & de démontrer que toutes les maladies ne procédent que d'une seule cause, & qu'il ne faut qu'un seul reméde pour détruire cette cause générale des maladies.

De cette saçon on ne multipliera point les êtres sans nécessié : on évitera tout quiproquo, on sera sûr de ne mourir que de la violence du mal, & jamais de la malhabiteté de celui à qui l'on se consie. C'est ce qui va être prouvé par le raisonnement & démontré par l'expérience la moins equivoque, attestée par gens aignes de soi, habitants divers païs du monde.

On concevra aifément les motifs qui (contre cette expérience) ont engagé le Sr. Thiery à donner des observations qui se démontrent fausses d'elles mêmes; mais on ne sauroit comprendre les raisons qui l'ont déterminé à insulter la mémoire d'un Docteur en Médecine que ses rares talens ont rendu à jamais recommandable. Sa découverte lui a non-seulement attiré des éloges de toute part; mais elle lui a mérité de la bonté du Roi en 1745, la charge de son Conseiller Secrétaire, & en 1754, le don du droit de Prélation conçu en ces termes. Voulant gratisser & de nouveau reconnoître les services que le Sr. Jean Allhaud, notre Conseiller-Secrétaire en la Chancellerie établie près notre Parlement de Provence à Aix, rend

44 Médecine universelle.

au public par les longues & pénibles recherches qu'il a faites dans la science de la Médecine, qui l'ont mis en état de trouver un secret composé uniquement de simples dont la bonté & l'usage sont excellens pour guérir plusieurs maladies, même les plus invétérées; Nous lui avons fait & faisons don par ces présentes, signées de notre main, du droit de Prélation qu'il a faites des terres de Castelet, Vitrolles & Montjustin, &c.

Il est encore fait mention de cette heureuse découverte dans les lettres d'érestion de la Terre de Castelet en Baronie qu'il a plu au Roi de m'accorder, E à mes descendans, dans le mois de Novembre 1758.

Tous ces témoignages sont plus que suffisans pour démontrer l'efficacité du reméde, & pour le mettre & son Auteur à l'abri de toute critique.

On conviendra que (contre de telles armes) le Sr. Thiery, au lieu de s'en prendre par des invectives indienes de la profession qu'il exerce, auvoit du s'appliquer à détruire & à renverser, s'il avoit ph. l'expérience qui est la base & le sondement du système de mon père. Je vois le réduire en un seul argument, afin que chacun puisse en comprendre la vérité. Cet argument sera suivi de la façon aisée d'user du reméde pour en retirer tout l'esse qu'on doit en attendre.

Pespère que les Médecins de bonne foi, à l'exemple de leurs confrères, reconnostront que la multiplicité des remédes que l'on a plus multiplié que les maludies, n'a servi qu'à mettre la consusion dans la Médecine, & qui étant animés par la vérité qui regnera dans cet écrit, ils travailleront encore plus fructueusement que moi à mettre la Médecine dans un point d'évidence.

# MÉDECINE UNIVERSELLE.

ES maladies ne procédent point du sang & des esprits, mais toujours des humeurs qui s'opposent à leur naturelle circulation.

La fanté dépend de l'équilibre entre les parties solides & les parties liquides dont le corps est composé. Cet équilibre peut être troublé par fix choses non naturelles qui n'entrent point dans notre constitution, mais sans lesquelles nous ne faurions subsister. Ces six choses sont l'air, le manger & le boire; le mouvement & le répos; le sommeil & les veilles; les excrémens & les matières retenues, & les passions de l'ame.

Quand nous usons de toutes ces choses modérément, l'équilibre règne, nous nous portonsbien. Mais si nous en prenons trop ou trop peu, l'équilibre cesse, les humeurs sont troublées dans leur cours naturel, elles ne se filtrent plus également, elles s'arrêtent dans différentes parties du corps où elles produisent diverses maladies.

Le fang contient avec lui toutes les humeurs qui se siltrent, chacune par les glandes qui lui sont destinées, & jamais une glande ne filtre dans l'état naturel l'humeur qui doit être siltrée par l'autre. Je m'explique, le foie qui filtre la bile ne filtre jamais, dans l'état naturel, l'urine qui doit être filtrée par les reins, & ainsi des autres.

Lorsque le sang se dépouille dans la circulation de toutes ses humeurs, il circule librement: l'équilibre règne entre les solides & les liquides,

on se porte bien.

Mais si par l'abus des six choses non naturelles l'équilibre manque, les humeurs font troublées, elles le trouvent détenues & arrêtées dans différentes parties du corps où elles forment des glaires, des obstructions & des mauvais levains qui s'opposent à la naturelle circulation du sang, des esprits & des humeurs. De-là naissent les différentes maladies auxquelles l'homme est sujet.

Ouorque le sang contienne avec lui toutes les humeurs qu'il porte dans les différentes parties du corps & dans les glandes où elles se filtrent; quoique les humeurs soient susceptibles de plusieurs altérations capables de produire la maladie, il est certain que le lang est toujours pur, distingué des humeurs, & incapable de produire par

lui-même la maladie.

D'où l'on doit conclure que la fiévre la plusardente, l'esquinancie, la pleurésie, & généralement toutes les maladies inflammatoires que l'on impute au fang, ne sont occasionnées que par l'abondance ou la mauvaise qualité des levains qui s'oppofent à fa naturelle circulation.

Ces maladies, je l'avoue, paroissent produites par le fang, qui étant porté avec trop d'impétuolité dans certaines parties du corps par l'obs. tacle qu'il trouve dans sa circulation, s'y arrête, & canse la tension, la rougeur, la chaleur & la douleur; mais si l'on veut chercher la vraie cause de ces symptômes, on s'appercevra que le fang qui paroît les produire, ne les produit pas par lui-même, & que ce sont des humeurs non filtrées & arrêtées dans quelque partie du corps, lesquelles, troublant le sang dans sa circulation, l'obligent de se porter avec. trop de précipitation, dans les parties les plusfoibles.

D'où il suit que si, dans le cas où le sang paroît être en trop grande abondance, on l'évacue par les faignées & l'on ne donne pas une prompte fuite aux humeurs arrêtées qui produssent le

regonslement du sang, il arrive, dis-je, qu'après avoir sejourné long-temps dans les parties où il se trouve arrêté par force, il croupit, il change de nature, il cesse d'être sang. De la l'inslammation & souvent la mort qui n'arriveroit point, si au lieu d'évacuer le sang, principe de la vie, incapable de nuire, on donnoit la fuite aux humeurs arrêtées, aux glaires & mauyais levains qui

sont la cause de l'inflammation.

Je ne dois point laisser ignorer que mon Père, qui suivant la pratique du sameux de Barbeyraction oncle faitoit beaucoup saigner, cessa d'ordonner cette opération avant ma naissance. J'ai quarante - quatre ans, & j'ai joui à plein de sa découverte, n'ayant jamais été saigné non plus que mes ensans & aucun de ma samille depuis ce, temps. L'expérience démontre que plusieurs de ceux qui s'étoient habitués à la saignée ont perdu cette habitude, en observant de se purget toutes les sois qu'ils ont cru avoir besoin de la saignée.

D'où il fuit que cette opération, qui doit être regardée comme une préparation à la guérifon plûtôt qu'un reméde, doit être faite avec beaucoup de ménagement, & dans les feuls cas où l'on penferoit, qu'il convient de donner du jour

par l'ouverture de la veine.

Les maladies ne procédant point du sang, mais toujours des mauvais levains, on doit conserver le premier & donner la fuite aux seconds.

Le fang est le principe de la vie, personne n'ignore cette vérité. Il est de sa nature pur, bien faisant & incapable de nuire, ainsi qu'il a éte prouvé; donc on doit le conserver, & dans tous les cas n'évacuer que les mauvais levains

& détruire infensiblement les obstructions qui sont la cause des maladies dont l'homine est travaillé. Leur différente dénomination procéde des parties malades qu'on crut devoir distinguer pour appliquer à chacune le reméde convenable, parce qu'on pensoit, comme l'on croit encore aujourd'hui, que chaque maladie dépend d'une cause particulière. Cette division des maladies a donné lieu à la multiplicité des remédes & aux quiproquo auxquels bien de personnes doivent leur mort. Cela n'arrivera plus si l'on fait attention à ce qu'une expérience non interrompue de plus de soixante ans a démontré à mon Père, savoir :

Que toutes les maladies de tel genre & nature qu'elles soient (excepté celles qui dépendent d'un défaut de conformation, & dans ce cas elles sont incurables) procédent toujours des humeurs non filtrées & arrêtées dans certaines parties du corps, ainst que des obstructions & mauvais levains qu'elles y forment, & jamais du fangui a été créé pour circuler dans toutes les parties du corps pour les nourrir, les vivisier, & nulle-

ment pour leur nuire.

Ce n'est donc point le sang qu'il faut évacuer, mais toujours les humeurs arrêtées & les obstruc-

tions qui sont la cause des maladies.

Si dans un cas pressant où l'on ne peut faire avaler aucun reméde au malade, on lui ouvre la veine pour suivre le préjugé qu'il seroit dissile de détruire, qu'on ait attention dans ce cas, & dans tout autre où l'on croira la faignée indispensable, de ne pas abattre les forces du malade par des saignées trop copiemses & trop réitérées. On ne doit pas ignorer qu'en diminuant le sang nécessaire à la vie, on donne un plus grand large aux mauvais levains qui causent tout le ravage. L'expérience ne démontre t-elle pas que les saignées trop réitérées appauvrissent la masse du sang, & sont tomber les malades dans l'hydropisse & autres maladies plus sérieuses que celles dont on auroit voulu les guérir.

J'ai prouvé que les maladies ne procédent jamais du fang, principe de la vie qu'il faut con-

ferver,

Médecine universelle.

les humeurs arrêtées & par les obstructions & mauvais levains qu'il faut évacuer & détruire; il ne me reste qu'à donner la façon la plus assurée pour parvenir à ce but.

Les purgatifs étant seuls capales de donner la fuite aux
humeurs arrêtées, & de détruire les obstructions & mauvais levains qui occasionnent les
maladies, il faut y avoir recours, & en composer d'assez
doux pour produire l'effet désiré.

Mon Père, qui a reconnu la nécessité d'user des purgatifs comme seuls capables d'opérer la guérison des maladies, s'est appliqué dans cette recherche: il a découvert un purgatif qui, fans pouvoir nuire, produit l'effet désiré. Parvenu à cette connoissance, il en sit part au public, il y a plus de quarante ans. Qui l'auroit cru, qu'au moment que cette heureuse découverte avoit comblé fon Auteur de gloire & d'éloges de toute part, le Sr. Thiery Médecin eut ofé entreprendre de dire que ce reméde, qui a été & sera à jamais utile à tous les hommes, étoit un poison! Mais, que dis-je! on sera bien plus surpris de ce que pour soutenit cette fausseté, il ose avancer dans ses éclaircissemens du mois de Mai 1759. " Que le sublimé-corrosif & le vert-» de-gris donnés à petite dose & à des millions » d'hommes, des centaines ne pourroient man-» quer de s'en trouver bien. "

Qui ne voit la foiblesse & la ruse de l'argu-

(

ment? je croirois m'avilir d'y répondre; mais on conviendra aifément que ce prétendu poison, ayant guéri dans divers pais du monde les malades qui ont eu le bonheur d'en user, de toutes les maladies, même les plus invétérées, pour lefquelles ils avoient employé inutilement les remédes ordinaires de la Médecine, on doit continuer d'en prendre dans tous les cas de maladie, jusqu'à ce que, par des nouvelles recherches, on air découvert d'autres remédes aussi fpécifiques. Voilà le raisonnement, passons à l'expérience.

Les guérifons mentionnées dans lesdits quatre volumes, & un nombre infini d'autres guérisons opérées par l'effet d'un seul remêde, ne démontrent-elles pas ce que je viens de prouver, que toutes les maladies ne procédent jamais du fang, mais bien des humeurs que ce reméde a évacuées, & des obstructions & mauvais levains qu'il a détruits? Ces mêmes guérifons de maladies aiguës & croniques fur des fujets de tout age, de tout état, de tout sexe, de tout tempérament, habitants divers païs du monde & atreints de différentes maladies, ne démontrentelles pas que le reméde qui les a opérées convient à tous les tempéramens, & qu'il ne fauroit nuire dans aucun cas de maladie? & quel est l'homme raisonnable qui voulut soutenir le contraire!

#### CONCLUSION ...

Une expérience de foixante ans, attestée par les Lettres rendues publiques, ne permet pas de douter que les maladies, quoique différentes par leurs effets & leur dénomination, dépendent

toutes d'une seule cause.

La même expérience démontre qu'un feul purgatif a détruit cette cause générale des maladies dans tous les païs du monde sans distinction d'âge ni de tempérament; donc on doit sans crainte user de ce reméde dans tous les cas de maladie, jusqu'à ce que, par une expérience austi heureuse, on ait fait la découverte d'un reméde aussi spécifique. Je voudrois de tout

mon cœur qu'on pût trouver mieux pour le bien de l'humanité: je n'ai rien oublie depuis plus de vingt ans que mon père m'a confié la composition de ce reméde pour tâcher de le porter fous fes yeux à un plus haut point de perfection, mais mon travail a été infructueux; je n'ai rien trouvé qui pût en approcher, & ayant senti la nécessité de ne pas l'ensévelir avec moi, j'ai dresse plusieurs personnes qui successivement, suivant les déclarations que je leur ai données de ma main, seroient en état de me remplacer en tout genre.

Voilà ce que j'ai cru devoir exposer pour le bien de l'humanité. Mon raisonnement n'est qu'une suite de l'expérience, c'est pourquoi je prie le public de lire avec attention les Lettres imprimées dans lesdits quatre volumes. Je suis en état de produire, quand on voudra, les originaux contre ceux qui, ne sachant que répondre vis-à-vis l'expérience la plus certaine qui fut jamais, voudroient dire que toutes les Lettres sont controuvées. Qui ne pense que si on étoit assez imbécile pour faire parler nombre de personnes, elles ne sussez rai-fonnables pour s'inscrire en faux, & demander punition d'un tel procédé?

Cette expérience doit convaincre de la néceffité qu'il y a de la rendre publique, fur tout dans les hôpitaux où les malades feroient guéris promtement & à peu de frais, étant hors de doute que les faignées qu'on leur fait, occasionnent la longueur des convalescences & les plus grands frais qui en sont inséparables. Je ne parle pas des quiproquo qu'on évitera, & de tant d'autres avantages qu'on pourra retirer de ce raisonnement & de l'expérience qui en est la base.

### Façon aisée d'user de la Poudre.

Sans répéter ici la manière de se servir de ce reméde, telle qu'elle est imprimée dans Pinstruction insérée dans chaque paquet de dix prises où l'on trouve le moyen de n'être pas trompé par ceux qui vendent des fausses Poudres, je me

C i

contenteral de dire, d'après l'expérience, qu'ondoit user de ce reméde dans tous les cas de maladies, sans distinction d'âge, de sexe, de tem-

pérament ni de climat.

N'importe qu'on le prenne en bolus ou délayé dans du vin, dans du caffé, du chocolat, du thé, du lait, du bouillon, ou tel autre liquide qu'on choifira au goût du malade: pourvu qu'on l'avale à la dofe prescrite pour chaque âge,

il produira toujours l'effet désiré.

. Je ne dois pas laisser ignorer que mes enfans, qui servient morts sans le secours de ce reméde, l'ont souvent pris dans la gêlée d'abricot, de grofeille, de pommes, de la viande hachée, &c. Voici qui paroîtra extraordinaire. Mon second fils, travaillé de la teigne occasionnée par le lait trop épais de sa nourrice, n'en fut délivré qu'à la foixonte-sixième prise à l'âge de six ans. Pour éviter les violences de ce petit enfant qui auroient pû nuire à son tempérament, je cherchai à le tromper de plusieurs façons. Je commençai à lui donner le reméde mêlé avec beaucoup de sucre en forme de sirop dans le cassé. L'enfant fe dégoûtant de ce liquide, j'eus recours au lait : je le trompai ensuite dans différentes soupes. Enfin, ne voulant d'autre soupe que d'haricots entiers, je lui donnai la dose dans des haricots très cuits, & c'est de cette façon que j'ai pu le tromper plusieurs fois & le conduire sans le violenter à une radicale guérison. Ces haricots, dont j'attendois un contraste, ne produifirent aucun mauvais effet, le reméde les évacuant avec les humeurs de la teigne. Cela m'a mis à même, en purgeant mes enfans, de leur permettre de manger un biscuit ou une soupe après avoir pris la Poudre, lorsque leur volonté guidée par leur appétit l'exige.

Certe expérience & plusieurs autres ne permettront pas de douter qu'il est égal de quelle façon qu'on prenne ce reméde, & qu'il est certain que sans pouvoir jamais nuire, il opérera une guérison parsaite dans tous les cas possibles.

La dote est prescrite pour chaque âge dans l'Instruction du 20. Novembre 1744. insérée

dans chaque paquet de dix prifes : mais comme on n'a pas toujours des poids pour diminuer ou augmenter la dofe felon l'âge, ce reméde n'avant rien de dangereux en lui, & n'y ayant aucun rifque de donner quelques grains de plus ou de moins, on donnera à vue d'œil, favoir :

Depuis la naissance jusqu'à trois ans, un tiers

de la dose.

Depuis trois ans jusqu'à huit, la moitié de la dose.

Depuis huit ans jusqu'à douze, les deux tiers

de la dose.

Et depuis douze jusqu'à soixante & au - delà, la dose entière.

Comme les tempéramens sont plus ou moins faciles à émouvoir, on aura soin de diminuer ou d'augmenter la dose prescrite pour chaque age, selon le trop ou trop peu d'esset qu'elle opérera.

Cette poudre n'a rien de contraire au lait, ni à la faignée, ni à aucun des remédes de la

Médecine.

Ceux qui usent du lait doivent se purger tous les huit ou tous les quinze jours au plus tard, pour évacuer le limon que cette nourriture entraîne presque toujours avec elle.

Ceux qui ont été faignés, doivent fe hâter de prendre ladite poudre pour évacuer les mauvais levains aufquels la faignée donne un plus grand

large & un plus grand empire.

Cette poudre n'est pas même contraire au mercure; mais l'on a observé que ceux qui ont usé du mercure, guérissent plus difficilement de la vérole que ceux qui n'en ont point usé, ce qui a porté mon Père à croire que le mercure fixe assez souvent dans les différentes parties du corps le virus vérolique, & en rend la guérison plus difficile

Je ne crois pas pouvoir cacher au public que la diéte fait mourir un grand nombre de personnes qui ne mourroient point, si à leur réquisition on leur donnoit les alimens qui leur deviennent aussi utiles que les remédes. Mais quelqu'un dira, doit-on donner à manger aux malades pen-

Cii

54 Médecine universelle.

dant la fièvre? Sans entrer dans des discussions de Médecine qui ne pourroient qu'ennuyer le lecteur, & fans sortir des bornes que je me suits prescrites, je répondrai d'après l'expérience, qu'en évacuant par le purgatif les obstructions & mauvais levains qui occasionnent les maladies, on doit fournir aux malades les alimens nécessaires pour sormer un bon chile & des bonnes humeurs qui puissent remplacer les mauvaises. C'est de cette bonne nourriture que dépend le promt rétablissement du malade.

On craint délà de se tromper en donnant à manger aux malades qui ont peu ou beaucoup de

fiévre.

Qu'on se rassure : l'expérience m'a démontré que ceux à qui les alimens pourroient nuire, n'en sauroient prendre quelque chose qu'on sit; & que sans avoir égard au pous du malade, on doit lui offrir à manger des soupes & des alimens de ficile disession. S'il en mange sans peine, c'est une preuve que l'estomac le demande; il doit alors en manger selon son appétit sans trop le satisfaire.

Je dis donc qu'au lieu de tenir les malades dans des diétes outrées qui épuisent leurs forces & leur tempérament, il faut, fans craindre de fe tromper, leur donner en les purgeant des foupes & des bons alimens toutes les fois qu'ils

en pourront manger.

Par l'expérience qui s'est passée dans ma famille, on comprendra aisément qu'à défaut de bouillons gras, & à l'égard des malades qui ont du rebut pour ce liquide, on peut substituer une crême de riz, une écuelle de lait, un bouillon de pois chiches, de pois, &c. au goût du malade.

Il s'ensuit que quoique les alimens de facile digestion soient présérables à tous autres, ceux qui ne pourront en user par dégoût ou par défaut de faculté, pourront avec ce reméde se servir de leurs alimens ordinaires, sans avoir égard à la qualité dont le misade usera en petite quantité si elle cst mauvaise & de diss'cile digestion : je dis même qu'il pourra continuer d'en

Médecine universelle.

user, s'il ne s'en trouve pas incommodé & s'il continue de les présérer aux bons alimens. Le vin même, le cidre & autres boissons ordinaires, prises modérément & autant que le goût l'appète, ne fauroient nuire.

Cette méthode ausi simple qu'assurée sera pour tous ceux qui l'adopteront la vraie Médecine universelle, puisque sans nul régime particulier & avec un seul reméde, ils guériront de leurs mala-

dies dans tous les cas possibles.

L'expérience ne fera pas difficile à faire; l'on verra que je n'avance que ce qu'elle m'a démontre, & on fera redevable au Dieu des lumières de celles qu'il a bien voulu me donner pour prolonger la vie des hommes jusqu'à l'âge le plus avancé.

Fin de la Médecine universelle.





# RÉPONSE AUX OBSERVATIONS

DESSIEURS LORENT ET DELAMAZIERE.

## AVERTISSEMENT.

JE n'eusse jamais cru que l'Auteur du Journal de Médecine, qui en cette qualité se doit au public plus qu'à lui-même, après avoir resujé de rendre publique la Lettre que je lui adressa le 20. Mars dernier en réponse à l'Observation de Mr. Lorent insérée dans le Journal du même mois, eut osé placer dans celui de ce mois de Mai les Obsérvations peu décentes du Sr. Delamaziere.

Le public souffre trop de cette partialité, pour ne me croire obligé de lui en faire part, afin qu'il puisse juger sa propre cause, & combien peut sont fondés ceux qui attaquent si indignement la gloire de mon père. Elle est trop répandue dans tous les pays du monde pour avoir besoin d'être défendue; aussi puis-je dire dans la vérité, que le seul bien du public m'engage à donner ma réponse au Sr. Delamaziere; elle sera précédée de ses Observations, de mes Lettres à Mr. Vandermonde, & de la réponse de ce dernier. Je crois nécessaire de les communiquer en entier, ofin que tout homme intéresse à sa conservation puisse juger de la partialité trop marquée de l'Auteur du Journal de Médecine, & des motifs qui, en excitant la jalousie du Sr. Delamaziere, ont pu le faire parler d'une façon indécente & contraire au bien de l'humanité.

### REPONSE

De Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, à l'Observation de M. Lorent, Docteur en Médecine au Neuf-Brisac, insérée dans le Journal de Médecine du mois de Mars 1761. pag. 218. & suivantes, adressée à Mr. Vandermonde, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris Auteur dudit Journal.

#### Monsieur,

N de mes amis, intéressé au bien de l'humanité, me fait part de l'Observation de Mr. Lorent Docteur en Médecine au Neuf-Brisac, intérée à la page 218. & suivantes de votre

Journal de ce mois où on lit:

" Mr. de N. Capitaine au Bataillon de Milice " de Villeneuve, âgé de 55 ans, d'un tempé-" rament robuste, tenant du phlegmatique & du " sanguin, prit au mois de Décembre 1758. pour " une fiévre continue, une dose de Poudre " d'Ailhaud qui lui occasionna une superpurga-» tion avec des vomissements de sang: la sièvre » cesse au bout de quelques jours, mais la con-» valèscence est laborieuse & bientôt snivie

m' d'une rechute , &c.

Je ne crois pas, Monsieur, devoir vous faire? mes Observations sur le nombre infini de remédes avec lesquels Mr. Lorent a conduit le malade au tombeau pour n'avoir connu sa maladie que quelques jours avant sa mort. Le Précis du Traité de mon père, que j'ai l'honneur de vous adresser, vous mettra parfaitement au sait de sa facon de penser & de la mienne à l'égard de la multiplicité des remédes & des quiproque qui n'arrivent que trop souvent par la saute des malades qui ne déclarent point leurs maladies, ou par celle du Médecin qui prend quelquesois l'une

2 17

pour l'autre. Je passerai denc aux résséxions de Mr. Lorent où il s'exprime en ces termes :

» L'histoire de la malacie & Pouverture du » cadavre nous prouvent que le velouté de l'esto-» mac a été déchiré par l'action trop vive des » l'ondres d'Ailhaud; que cette tunique a été détruire peu à peu par la continuation des vo-» missemens & la longueur de la maladie; que » ce dérangement d'estomac a été l'origine de la

" fiévre lente & de ses suites. " Mais (continue-t'il) pourquoi cette fiévre lente est-elle devenue incurable dans un sujet » des mieux constitués? c'est qu'elle étoit somentée par un virus vénérien que l'opiniâtreté des symptômes & l'inutilité de tous les remédes imaginables me permettoient de soupn conner dans les commencemens, mais dont l'existence ne m'a été confirmée que six semaines avant la mort du malade, lorfqu'il me n dit avoir eu, peu avant de s'aliter, des chan-n cres qu'un Chirurgien inepte lui avoit féché » par des topiques sans saire d'autres remédes : n cette déclaration n'étoit malheureusement plus de saison, &c. ( Il finit en disant ) il ne » pouvoit donc foutenir le mercure avec fécun rité que dans le temps de ses chancres; & il est » certain, que guéri dès lors par les grands remédes, il n'auroit pas manqué d'échapper aux effets de la Poudre d'Ailhaud; & jamais cette Poudre n'eut eu des fuites aufli fâcheuses, si n elle n'avoit rencontré des viscères viciés de la vérole, & une limphe épaisse & séchée par le même virus. «

Si Mr. Lorent, Monsieur, eut pris la peine de lire les 197. lettres de guérifons inférées dans le Traité de 1755. & les 120. autres lettres imprimées en 1760. il auroit vu que la Poudre qui les a opérées sur des sujets de tout âge, de tout état, de tout sexe, de tout tempérament, habitants divers pays du monde & atteints de différentes maladies, guérit, sans pouvoir jamais muire, dans tous les cas de possibilité; & que les accidens, qui arrivent très rarement pendant son usage, dépendent toujours de l'abondance

& de la mauvaise qualité des levains qu'elle met

en mouvement pour leur donner la finte.

N'auroit il pas même conclu qu'un reméde qui a guéri nombre de perfonnes travaillées des vomiffemens, n'est pas capable de les produire, & que la superpurgation avec des vomissemens de sang, survenus au malade lors de la première dose, étoient occasionnés par les suites fâcheuses du mercure, auquel la nature aidée de la Poudre s'essorcit de donner la fuite, ainsi qu'aux levains véroliques qu'il avoit sixé dans les distérentes parties du corps du malade? ce malade seroit peut-être encore vivant s'il eut continué l'usage du même reméde, qui attaquant toujours la cause du mal, la détruit dans tous les cas de possibilité.

Si Mr. Lorent eut parcouru lesdites Lettres de guérisons, auroit-il osé avancer que ma Poudre

détruit le vélouté de l'estomac?

Comment comprendre qu'un reméde qu'on donne aux enfans qui ne font que de naître, ainsi qu'aux malades dont le tempérament est le plus foible & le plus délicat; qu'un reméde qu'on donne aux pulmoniques & avec lequel ils reprennent leur chair & leur embonpoint; qu'un reméde que nombre de personnes ont pris 300, sois dans l'espace d'un an pour se guérir des maladies: les plus anciennes, pendant le cours desquelles ils avoient employé inutilement les remédes ordinaires de la Médecine; comment comprendre, dis-je, qu'un tel reméde puisse détruire le vélouté de l'estomac? on dira bien mieux en concluant d'après l'expérience, qu'il évacue les glaires & les viscosités qui tapissent l'estomac, les intestins, & qui obstruent les viscères du corps: d'où viennent le défaut de circulation & de filtration dans les humeurs & dans le fang, la fiévre, le dégoût, les infomnies, les dépôts, de dépérissement & la mort.

Si Mr. Lorent eut fait attention aux pages 374.
49. 68. 118. 181. 192. 219. du Traité de 1755. Ex aux pages 130. 150. 82 252. de celui de 1760., il n'auroit pas douté que la Poudre, qu'il accrus faussement capable d'enlever le vélouté de Pessantia.

tomac, pouvoit mieux que tout autre reméde. sans en excepter le mercure, purifier les humeurs du nalade du virus vérolique qui les infectoit, & il auroit attribué à ce virus tous les effets functies que l'ouverture du cadavre a manifesté; il n'auroit pas osé avancer que le vélouté de l'estomac du malade a été déchiré par l'action trop vive des l'oudres d'Ailhaud; il eut bien mieux conclu en difant que la superpurgation avec des vomissemens de fang, à la fuite de la première dose que le malade prit en 1758, ne permettoit pas de douter de l'abondance & de la mauvaife qualité des levains véroliques ou autres capables de produire pareils symptômes qui ont cause la mort du malade; il est cependant probable qu'ils eussent pu être dissipés par la continuation du reméde, qui par une feule dose avant mis en mouvement le virus vérolique, auroit pu, s'il eut été continué, le détruire entièrement & rétablir infensiblement la poitrine. l'estomac, les intestins & autres parties viciées par le féjour du virus fixé par le mercure.

La place que vous occupez si dignement, Monsieur, & l'amour de la vérité qui dirige toutes vos démarches me persuadent sans peine qu'ayant jugé convenable de faire insérer l'Observation de Mr. Lorent dans votre Journal de ce mois, vous voudrez bien faire mettre dans votre prochain cette Lettre. La personne qui vous la rendra est chargée de retirer & de me faire parvenir votre réponse, par laquelle je vous prie, Monsieur, de me faire part des doutes que vous pourrez former sur la façon de penser de mon Père qui me paroit d'autant plus naturelle, qu'elle est conforme à la raison & à l'expérience

la moins équivoque.

J'ai l'honneur d'être avec toute la confidération possible, &c.

A Aix, le 30. Mars 1761.

### LETTRE.

De Mr. Merigot, Fils, Libraire, contenant la copie de la Réponse de Mr. Vandermonde.

Monsieur,

A Près bien de peines je fuis pourtant parvenu à avoir la réponse de Mr. Vandermon-

de que voici mot pour mot.

" Pai lu, Monsieur, la Lettre que Mr. Ailhaud m'a fait l'honneur de m'écrire. Je suis au désefpoir d'être, dans le cas de lui resuser de qu'il me demande, je ne suis pas le maître de prince là dessus de l'on pourroit exiger de moi; la Médecine & les Médecins demanment à être un peu plus ménagés. A Paris, ce 19. Avril 1761. "

L'aurois fouhaité de tout mon cœur avoir une réponse plus satisfaisante à vous saire, mais il n'est pas possible de parler à Mr. Vandermonde pour ce qui regarde son Journal que par Let-

tres, &c.

A Paris, le 20. Avril 1761.

Signé, Merigot, Fils.

### SECONDE LETTRE

De Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, à Mr. Vandermonde.

MONSTEUR,

JE ne puis comprendre que vous ayez cru pouvoir vous dispenser de répondre à ma Lettre, en écrivant au Sr. Merigot le billet dont il me donne la copie telle qui suit.

» J'ai lu, Monsieur, la Lettre que Mr. Ailhaud n'a fait l'honneur de m'écrire. Je suis au » défespoir d'être dans le cas de lui resuser ce » qu'il me demande, je ne suis pas le maître de » faire là-dessus ce que l'on pourroit exiger de » moi; la Médecine & les Médecins demandent » à être un peu plus ménagés. A Paris, ce 10.

» Avril 1761. «

Ne trouvez pas mauvais, Monsieur, que nullement satisfait de cette réponse, j'ose vous prier de me marquer si j'ai tort de défendre la mémoire de mon Père blessée par l'Observation de Mr. Lorent que vous avez fait inserer dans votre Journal du mois de Mars dernier ; comment voulez-vous que je me persuade que ma réponse, qui n'est qu'une juste défense contre les discours hafardés de Mr. Lorent, ne mérite pas la même faveur que vous avez accordée à fon Observation. Ne différez donc pas, je vous prie, Monsicur, de m'assurer que vous ferez inscrer dans votre prochain Journal ma Lettre du 30. Mars dernier; je viens d'en lire avec attention la minute à laquelle je ne trouve rien d'offeniant pour la Médecine ni pour les Médecins : si je me trompe dans mon idée, je vous prie de m'en faire appercevoir, en me marquant ce que vous penfez que je doive retrancher de ma lettre : je fuivrai d'autant plus volontiers vos vues, que ne désirant que l'Instruction du public, je retrancherai avec plaisir tout ce que vous croirez être indisserent à cette Instruction.

J'espère, Monsieur, que cette seconde Lettre étant mieux reçue de vous que la première, vous daignerez vous rendre à la demande légitime que je vous ai faite & que je vous réstère, ayant l'honneur d'être avec toute la considération.

possible, &c.

A Aix , le 12. Mai 1761.



### OBSERVATIONS

Sur l'administration de la saignée & des émétiques, plusieurs sois répétés avec succès dans les maladies aiguës des semmes enceintes, par Mr. Delamaziere, Médscin, Conseiller du Roi, Docteur Régent de la Faculté de Médecine en l'Université de Poiniers, injérée dans le Journal de Médecine du mois de Mai 1761. Pag. 411. & suiv.

P Ersonne n'ignore que les semmes enceintes ne soient fujettes aux mêmes maladies que celles qui ne le font pas : tout le monde convient pareillement qu'elles sont dans un plus grand danger lorfqu'elles se trouvent attaquées d'une maladie aigue. Hippocrate nous a appris, il y a plusieurs siècles, ce que l'observation atteste cha-que jour : Gravidam nulierem morbo acuro corre periculojum, aph. 31. fect. 5. N'est - on pas obligé de leur administrer les remédes propres à les soulager? Oui, fans doute. Quelles méfures prendre dans ces circonttances? Vous avez pour Juge un public qui examire avec la dernière tévérité votre manière d'agir; un chacun décide & prononce avec hardiette fur ce qu'il ignore le plus. Plus attentif à observer les effets funcites que ceux qui font couronnés d'un heureux fuccès, il blame fouvent ce qu'il devroit approuver; préjugés que la plu-part puisent dans le berceau, qui s'affermiment dans la jeunefie, & qu'il est impossible de détruire dans un âge avancé. Prouve-t-on clairement à ces personnes entérées les ruisons qui nous engagent à faire usage de certains remédes? elles s'élèvent & se roidissent avec opiniatreté contre un sentiment cimenté, pour ainsi dire, par des observations sans nombre, attribuant les bons fuccès au hafard, & ne regardant la decine que comme un art purement conjectural. Voici le jugement de ces êtres à demi-penfants, que bien des gens sensés approuvent sans reséchir, tant est grand le penchant qu'on a à invectiver la Médecine & ceux qui l'exercent. Voilà la récompense de nos travaux & des veilles que nous employons continuellement pour acquerir les lumières qui font nécessaires à notre art. Il sussit, pour s'attirer la consiance de ces personnes, d'annoncer des spécisiques, & de les éblouir par des remédes cachés & inconnus; nous ne manquons pas de ces trompeurs

64 Medecine universelle.

qui déshonorent la Médecine, & enlevent la vie à plusieurs citoyens, ou du moins les plongent dans unétat déplorable, qui, quo que victin es de leur crédulité, cherchent encore à excuser & le remêde & cemi qui l'a administré ( ce qu'ii y a de pius racheux, c'est de voir des Médecins se fier à ces sortes de Charlatans, & avoir recours à leurs prétendus spéci-fiques, ) timoins les Poudres du Sr. Ailhaud, qui, malgré les mauyais effets qu'elles produifent chaque jour, ne lainent pas d'avoir des approlateurs, des panégyrilles, & d'etre employées comme un reméde polychrene; témoins ces coureurs de Villes qui promettent des merveilles, & qui ne laissent pour confolation à ceux qui te sont cont's à leurs soins, que le regret & le repentir. Voit - on renaître sur l'horison de ces imposteurs? les malades infortunés se la ffent s'duire de nouveau fans qu'il sot por ble de les diffuader. Ne puis-je donc pas leur auret er ces paroles: Qui vult decipi , decipietur ! je déstrerois cependant qu'ils revinssent de leur erreur. Je leur confeille pour cela de lire les réflexions critiques sur la Médecine, par Mr. Le-François, Docteur Régent de la Faculté de Paris; ils trouveront dans ce L'ere de quoi fatisfaire leur curiofité, & guérir leur esprit prévents Revenons à notre finet.

Propose t - on les remèdes qui conviennent dans les maladies aigués des femmes grosses, telles que la faignée répétée dans une pleurése, péripneumonte, &c. les émétiques dans les fiévres putrides ? on s'élève contre ce procédé, fur-tout dans notre l'rovince. Un jeune Médecin se trouve dans ce cas sort embarrafse, & facrise souvent sa conscience à sa réputation par sa trop gran le timidité. Ce n'est que pour tacher de détraire ces prépages si contraires à l'humanté, que je veus le les faire passer pour nouvelles, mais pour enhardir ceux qui, par état, sont obligés de vaquer au soulagement des malades, & désabuter le public sur sa tagon de penser, asin que dans la tuite il ne sasse pas répaisir sur ceux qui prescrivent les remédes, les mauvais succès qui ne sont que l'effet de

la maladie

Je sus appelé le 19. Juin dern'er pour voir une femme enceinte de sept mo's, attaqu'e d'une p eurésie vraie: il y avoit cinq jours qu'el'e étoit malade : le Chimigen qui l'avoit vue le premier, l'avoit saignée cinq sois muigré le murmure des assistans. La malade étant d'un tempérament sauguin, il étoit nécessaire de réitérer la saignée, les symptômes persistant avec vigueur. Le Chirurgien, intimidé par la résistance qu'avoient apportée les parens aux premières

faignées, de plus se voyant regardé d'un œil de mépris & traité d'une manière outrageante, n'ofa plus rien entreprendre; il confeilla de m'envoyer cher-cher. J'arrival donc fur les dix heures du matin chez la malade à qui je trouvai une fiévre confidérable. ie pouls dur, la respiration gênce, une toux seche, violente, des crachats rouillés, un point de côté insupportable. Malgré la répugnance de la malade & des assistans pour la saignée, je lui sis tirer du sang au bras envion six onces : je sis répéter la même chose le foir : elle fut assez tranquille jusqu'au lendemain après midi , temps où les symptômes augmentérent. La respiration étoit si génée, le point de côté si aigu, que la malade demanda elle-même d'être faignée : le Chirurgien se rendit à ses follicitations, ce qui contri-bua à diminuer de beaucoup la violence du mal. Le 21. je fus la voir ; comme je trouval beaucoup de diminution dans les symptômes, la bouche étoit pateufe & la langue chargée, je lui prescrivis deux onces de manne dans une décoction de feuilles de bourrache ; la malade se sentit soulagée , l'expectoration devint abondante & facile. Quant au régime de vie & l'administration des remédes , ils furent tels qu'on les prescrit en pareils cas. La malade s'est parfaitement rétablie, a porté son fruit jusqu'à neuf mois, a accouché fort heureusement, & se porte actuellement très bien ainsi que son enfant.

La feconde observation a pour sujet une semme enceinte de six à sept mois, attaquée d'une sièvre synoque peur laquelle on appela un Chirurgien, des le commencement de la maladie, qui ne trouvant pasles symptômes considérables, la purgea avec un pa-

<sup>\*</sup> Mr. Mauriceau dans ses Observations sur les maladies des femmes grosses, fait mention d'une femme enceinte qui fut saignee 48. fois, savoir 45. fois au bras, deux au pied, une fois à la jugulaire : une second-le fut 90 fois, dont 22. au bras, deux au pied dans le huitieme mois de Sa groffesse; cependant l'une & l'autre accoucherent hureusement, Ces Observations prouvent incontessablement que la saignee n'est pas si dangereuse dans les femmes enceintes qu'on le pretent vulgairement, Roder à cast amat. lusit. Le prouvent dans leurs ouvrages, 2°. L'exemple de bien de malheureuses fair voir que ce secours n'est pas assez puissant pour procurer affez constamment l'avortement : j'en ai vu qui s'etoient fait saigner plusieurs fois , tant au tras qu'au pied pour se defaire de leur fruit, qui s' toient servies des emériques & des emmenagozues les plus affifs, sans pouvoir reuffir dans leurs pernicieux deffeins. Hoffmann confirme ces Observations dans sa dissertation de externis abortivis venenis, ac philtris læsionibus.

quet de sel de seignette, sans avoir sait précéder de saignée. On resta tranquille pendant trois ou quatre jours; mais la maladie empirant, on eut recours au Médecin. A ma première visite ( c'étoit le luitième jour de la maladie ) je trouvai la malade dans un accablement fi grand, qu'à peine pouvoit-elle me parler ; fon pouls étoit petit , intermittant , les extrêmités froides, je ne pouvois porter qu'un manvais pro-nostic ; comme le ventre étoit referré, il falloit remplir toutes les indications: j'ordonnai en consequence une potion cordiale avec quelques grains de kermes pour ranimer les forces, diviter le fang, lâcher le ventre : le lendemain les forces de ent rétablies, le pouis ranimé ; il n'y avoit plus d'intermittance : j'in-terrogeni pour lors la malade ; une lassitude extrême dans tous les membres, douleurs aux lombes, nau-fées, douleur de tête, furent les fymptômes dont la malade toit affectée : elle se plaignoit sur - tout d'envies de vomir ; son enfant s'agitoit violemment : Chirurgien m'avoua qu'il n'avoit ofé administrer l'émétique, quoique les nausces se fusient déclarées des le commencement, dans la crainte qu'il avoit de procurer l'avortement ; cependant avrès avoir examiné les chofes, & voyant qu'il y avoit du danger i le n'agissois de façon à expander les matières patrides dont le fever étoit dans l'estomac, j'ordonnei quacre grains d'émétique en deux verres d'eau que je s's prendre à demi-heure de distance l'un de l'autre, qui procurerent par haut l'évacuation de matières janues, verdâtres d'une puanteur infurportable, & de deux vers vivans : ( j'aurois ordonné la racine du bréfil dans la place du tartre émítique , comme le confeillent plusieurs praticiens mais outre qu'il y a plus de d'fficulté à le prendre, il n'a pas toujours le fuccès qu'on a droit d'en attendre : ) e'le fut purgee le lendemain avec une purgation ordinaire qui lui procura une évacuation confidérable mêlée de vers vivans sans nombre, de la longueur d'une épingle; la tête étoit d'une groffeur affez confidérable, proportion garage à celle du corps qui à pe ne égalo t un che-veu : elle fut mieux pendant deux jours, pour lors les nausses recommencerent, & peu après elle rejetoit tout ce qu'elle pouvoit prendre. Comme elle avoit rejeté des vers par la bouche, je fou connaî la préfence de quelqu'autres : je me d'terminai à lui faire prendre encore quelques grains d'in tique avec un paquet de sel de seignette, le remêde produifit les effets qu'on défroit , & foulagea beaucoup ; comme il ne revint plus pour lors de franctimes extraordinaires , je soignai la malade tel qu'il est accoutum? de le faire dans les fiévres putrisles fimples; elle fe rétablit fans que son fruit en ait souffert.

Trois femaines après ou environ il lui furvint un vomillement si considérable, qu'à peine avoit - elle, pris quelque chose, elle le rejetoit dans l'instant. On eut recours une seconde fois an Chirurgien, qui moins timide qu'à la première, donna l'émétique sans examiner la cante du mal; malgré ce reméde le vomissement perfiftoit depuis huit jours avec la même force. Ayant été appelé pour lors, j'examinai les matières rejetées; elles étoient vertes & très acides : je mis en usage les remédes usités en pareils cas, tels que les yeux d'écrevisse préparés, le corail, l'eau de menthe, le sel d'absinthe, le laudanum, qui arréterent ou du moins calmèrent beaucoup le mal des le premier jour. Comme la malade ne dormoit point, je lui fis faire ufage du laudanum avec la con-1erve de rose; par ce moven elle est parvenue à une guérison radicale, a porte son fruit jusqu'au terme ordinaire, & malgré tous les accidens qui lui font survenus, joint à son tempérament foible, est accouchée heureusement. Il faut cependant remarquer que l'enfant n'a vécu que peu de jours.

Fa'le le Ciel que ces Observations puissent rendre le public plus indulgent, & nous épargner à l'avenir sos traits fatyriques! jo pourrois en alléguer plusieurs autres analogues, mais celles-ci suffisent.

# REPONSE

De Mr. d' Ailhand , Baron de Castelet , aux Observations du Sr. Delamaziere.

A Près avoir honoré d'un vrai mépris ce que le fieur Delamaziere avance de moi, qui suis trop connu dans tous les pays du monde pour craindre sa critique & celle de qui que ce foit ; fans porter ma plainte à qui de droit , pour obliger l'Auteur du Journal de Médecine à imprimer mes défenses, je crois user d'un moyen plus convenable & plus pacifique, en donnant à mes dépens au public l'instruction dont il a besoin.

Quoique j'aie lieu de croire que le Sieur Delamaziere m'ait voulu placer parmi les êtres à demi-pensants que bien de gens sensés approuvent, dit-il, sans réflechir, il me sera permis de lui demander à lui-même qui ne pense pas à demi, si le témoignage qu'il rend des Poudres qu'il a apparemment employées & auxquelles il attribüe chaque jour des mauvais effets, doit être préfèré aux témoignages des personnes de tout âge, de tout état, de tout sexe, de tout tempérament, habitants divers pays du monde & atteintes de différentes maladies, qui ont pris la vraie Poudre universelle dont mon Père est l'Auteur, & avec laquelle (fans le secours d'aucun autre reméde) elles se sont guéries radicalement: le Sieur Delamaziere feroit moins que demi-pensant, s'il pouvoit croire que ce n'est passe dans la vérité que je nomme universel un reméde qui, sans pouvoir jamais nuire, guérit dans tous les cas de possibilité, même les maladies les plus anciennes qui ont résisté aux remédes les

plus efficaces de la Médecine.

Si le Sr. Delamaziere, au lieu de marquer son envie par des termes peu dignes de la profession qu'il exerce, eut été capable de penser qu'on ne croiroit par son affertion contre celle d'un nombre infini de gens de probité, il se seroit bien gardé d'attaquer, à l'exemple du Sr. Thiery fonconfrère, la réputation de mon père & la mienne ; il auroit compris qu'il est contre la raison de vouloir nous prouver l'utilité des remédes qu'il a employés contre les règles sur deux personnes, pour nous convaincre que les effets funestes n'arrivent jamais par la faute des Médecins ni des remédes qu'ils ordonnent, tandis qu'il veut attribuer à un reméde commu de tous les habitans de la terre, à un remêde incapable de nuire, les mauvais effets, dit-il, qu'il produit chaque jour, fans doute entre fes mains.

La mort, avec les remédes du Sr. Delamaziere, arrive par la faute de la maladie; mais s'il arrive quelque effet équivoque avec la Poudre d'Ailhaud, ou si elle ne guérit pas sur les champ, c'est la faute du reméde caché & inconnu-

Qui ne voit la ruse de l'argument !

Peut-on mieux connoître un reméde que par fes effets? ce reméde connu par fes effets, n'estil pas touiours plus sûrement composé sons les yeux de son Auteur ou des personnes dressées de fa part, que par des mains souvent intéressées à le détruire; il n'y a point d'être à demi-penfant ( pour me fervir des termes du Sieur Dela-

maziere ) qui ne comprenne cette vérité.

Si nous voulons croire le Sieur Delamaziere, il vaudroit encore mieux mourir par les remédes qu'il ordonne, que guérir par des remédes cachés & inconnus: il ne pourra jamais le perfuader aux êtres à demi-penfants, ils seront toujours loués de ne pas le croire.

Osera-t'il exiger des êtres à demi-pensants, que pour lui faire plaisir & pour jouir des travaux & des veilles qu'il emploie continuellement, dit-il, pour acquérir les lumières qui lui sont nécessaires dans la prosession qu'il exerce, nous croyons, comme il l'assure, qu'on doit administrer l'émétique & les saignées dans les maladies aiguës des semmes enceintes?

Pour nous y déterminer plus sûrement, il nous fait part de deux expériences, & il a foin d'avertir que dans le cas où cette pratique auroit des effets funestes, il faut les imputer à la maladie & nullement aux émétiques & aux faignées

réitérées.

Pour mieux appuyer son opinion, il cite Mr. Mauriceau, qui dans ses observations sur les maladies des semmes grosses, fait mention d'une semme enceinte qui sur saignée 48. sois, savoir 45. sois au bras, 2. au pied, une sois à la jugulaire; & d'une seconde semme qui sur saignée 90. sois, dont 22. au bras, 2. au pied dans le huitième mois de sa grosses , (sans parler des 66. saignées restantes pour arriver au nombre de 90.) & que cependant l'une & l'autre accouchèrent heureusement.

Voilà ce qu'il faut croire pour faire plaisir au Sr. Delamaziere ; s'en écarter , c'est s'écarter de sa saine pratique , ce qui n'appartient qu'à

des être à demi-pensants.

Mais ces êtres à demi-pensants pourront bien marquer leur surprise, de ce que le Sr. Delamaziere, qui exige qu'on le croie sur fa foi dans tout ce qu'il propose, trouve fâcheux qu'il y ait des Médecins qui soient d'un avis contraire, et que ces Médecins croient les témoignages

sans nombre des gens dignes de foi qui attestent pour le bien de l'humanité ce que l'expérience

démontre journellement.

Un malade abandonné des Médecins a vraiment tort, si nous en croyons le Sieur Delamaziere, d'ajouter soi à tous ces témoignages, & de chercher dans un reméde reconnu spécifique dans tous les païs du monde, sa guérison qu'il n'a pû trouver ailleurs. Il sera fâcheux, si nous en croyons le même Auteur, que les Médecins de bonne soi, qui n'ont pû guérir leurs malades par les remédes ordinaires ayent recours à celui-ci qui les guérit dans tous les cas de possibilité.

N'est-ce pas véritablement un crime de se servir d'un reméde dont la composition est inconnue? mais il est spécifique au témoignage d'un nombre infini de personnes; il ne saut pas le croire, dit le Sieur Delamaziere, ce sont des êtres à demi-pensants; il n'y a que lui qui doive être cru, en ordonnant aux semmes grosses la saignée répétée dans une pleurésie, péripneumonie, &c.

& les émétiques dans les fiévres putrides.

Il nous cite fon expérience fur deux perfonnes qu'il ne nomme pas, on doit l'en croire; il faut même croire, pour lui faire plaifir, qu'elles n'auroient pas guéri avec le reméde univerfel, pui qu'il nous affare qu'il produit chaque jour des mauvais effets. Il est heureux pour le public crédule qu'il n'ait pas dit des effets funestes.

Nombre de personnes désendent l'efficacité du reméde qu'il condamne, elles assurent en avoir ressent les bons essets; il révoque en doute leur témoignage; & il dit pour sa désense que ce sont des êtres à demi-pensants, sans doute parce qu'ils se sont eloignés de sa saine pratique.

Qui ne fent le ridicule des observations du Sr. Delamaziere ? ne pourroit-on pas dire, pour se servir de ses termes, qu'il déshonore véritablement la Médecine & les Médecins, en voulant leur faire adopter une pratique contraire au bon sens ? Ne repugne-t'il pas en esser de saigner 60, sois une semme grosse dans le huitième mois

de sa groffesse, & de lui donner des éméti-

ques ?

Si, pour faire plaisir au Sieur Delamaziere, on doit croire à deux expériences qui paroit-sent contraires à la raison, pourquoi traiter d'êtres à demi-pensants ceux qui croiront plus volontiers l'expérience qui s'est passée dans presque tous les pais du monde sur des malades de tout âge, de tout état, de tout sex de tout tempérament?

Pourquoi cette expérience qui est conforme à la raison ne sera-t'elle pas adoptée ? Pourquoi trouvera-t'on fâcheux que des Médecins, des Chirurgiens & des Apoticaires se soient rendus

à cette expérience ?

Ne doit-on pas plûtôt trouver extraordinaire, qu'on n'adopte pas du premier coup la façon de penfer de mon père ? en proferivant la faignée, il conferve le fang qui nous fait vivre; par un feul purgatif, démontré efficace par une expérience de foixante ans, il donne la fuite aux mauvais levains qui occasionnent les maladies; quoi de plus naturel! N'est-il pas étonnant que le sieur Delamaziere pense qu'on le croira, en disant sans nul préliminaire & sans nul fondement, que ce purgatif, que l'expérience démontre ne pouvoir jamais nuire, produit des mauvais essets chaque jour. Ce n'est pas parler en Docteur Régent de la Faculté de Médecine en l'Université de Poitiers.

Mon Père a donné des bonnes raifons ; j'en ai fait le précis pour les mettre à la portée d'un chacun; c'est ce précis qu'on devroit imprimer dans le Journal de Médecine, afin qu'on fit de justes réfléxions sur un raisonnement démontré par l'expérience la moins équivoque : c'est de cette façon que chaque Médecin travailleroit fructueusement à la guérison de ses malades, & à découvrir des remédes dont les esses pussent égaler & surpasser, s'il étoit possible, celui

dont mon Père est l'auteur.

• Je n'aime rien moins que la dispute ; je n'ai pas cru qu'en exposant la vérité démontrée par l'expérience, elle fut susceptible de doute. Je Médecine universelle.

répondrai avec plaisir à ceux qu'on pourra former, si on me les propose par des lettres af-

franchies de leur port.

Le public ne conclud-il pas déjà que les êtres à demi-pensants, dont parle le Sieur Delamaziere, ont raison de s'élever contre sa pratique, fur-tout dans sa Province, lorsqu'il veut administrer à des femmes grosses l'émétique & les saignées réitérées ?

Pourquoi, dans une telle situation où les semmes demandent plus de ménagement que dans toute autre, vouloir employer des remédes qu'on a reconnu contraires de tous les temps, & qui ont fait punir les semmes de mauvaite vie qui out ose s'en servir pour perdre leur sruit ? pourquoi, dans pareils cas, ne pas préfèrer les purgatifs, sur-tout ceux qu'une expérience de soi-xante ans a démontré pouvoir, sans jamais nui-

re, détruire la cause des maladies aigues &

croniques?

Je l'aisse au public impartial le jugement d'une conduite aussi irrégulière; & comme je pourrois ignorer les nouvelles faussetés que la jalousse pourroit faire imprimer contre mon père & moi, je prie ceux qui en seront instruits, de m'en saire part, s'ils jugent qu'elles méritent une réponse. Je la ferai exactement pour l'instruction & la tranquilliré du public à qui je me sais gloire d'être dévoué à l'exemple de mon père.

A Aix , le 19. Mai 1761.





# RÉPONSE

De Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, à l'Avis inséré dans le Journal de Médecine du mois de Novembre 1761 pag. 459. & suivantes.

A partialité du Sieur Vandermonde, déjà prouvée par le refus qu'il a fait d'inférer dans son Journal mes Réponses aux Observations des Sieurs Lorent & Delamaziere, est démontrée par l'Avis qu'il vient de donner sept mois après les avoir reçues. Je croirois manquer au public, si je ne lui communiquois mot à mot cet Avis, afin qu'il puisse juger sa propre cause, & combien peu solides sont les raisons qui ont empêché l'auteur du Journal de Médecine de donner mes justes désenses. Voici comme il s'exprime.

Ous avons reçu dernièrement un écrit imprimé fans permiflion, intitulé Medecine Univerfelle, dans lequel on publie & on prétend combattre deux Obfervations que nous avons intérées dans notre Journal. L'une est de Mr. Lorent, Médecin au Neuf-Brisac, l'autre de Mr. Delamaziere, Médecin au Neuf-Brisac, l'autre de Mr. Delamaziere, Médecin à Potitiers : elles font toutes deux très utiles, & d'autant plus intéressantes, qu'elles viennent de deux Médecins connus par leur probité & leur favoir, & qu'elles tendent à démontrer l'usage pernicieux & même morrel de la Poudre d'Aix, L'Auteur de cette Brochure anonyme, qui est le sieur Ailhaud, parost se plaindre de ce que nous n'avons pas publié les Réponses qu'il a faites aux Observations de Mrs. Lorent & Delamaziere, & de ce qu'il nous les a envoyées inutilement.

Voici nos raisons, 1. les Observations de ces deux Médecins sont sur des faits qui prouvent invinciblement les effets caustiques & violens de la Poudre d'Ailhaud, & nous n'avons pas cru qu'il sut possible de les detruires 2. Il s'en faut de beaucoup que nons ayons

I

été persuadis du contraire par les raisonnemens vagues & la fausse doctrine que contiennent les réponses du Sr. Ailhaud : 3. Il ne nous a pas paru décent de mettre en rivalité, dans un Journal fait pour être vu & lu des perfonnes instruites, un homme à secret avec des Mé-decins estimables, & remplis de l'honneur inséparable de leur profession, & qui servient tres fâchés de se compromettre, en répondant au Sr. Ailhaud : 4. Le ton qui règne dans les Réponses du sieur Ailhaud, n'est pas affez modefte, & n'est nullement convenable vis - à - vis des Médecins qui font ses juges : 5. Par la raison seule que le Sr. Ailhaud débite de la Pondre, qu'il en fait un mystère, qu'il la vend & la célébre pour toute sorte de manx, qu'il en défend les manvais effets, en cherchant à ridiculifer ou à offenser ceux qui les publient, il se met dans une classe tout - à - fait éloignée des Médecins, & il ne peut asp'rer à l'honneur de concourir avec eux dans ce Journal aux progrès de la Médecine : 6. Les effets de la Poudre d'Ailhaud font si pernicieux, qu'il n'y a pas de Médecin de bonne foi, qui n'en ait vu de mauva's effets, & qui ne feroit prêt à les certifier, si ce remêde ne tomboit de jour en jour dans le plus grand discrédit.

Nous fommes fâchés de n'avoir pas pu répondre plâtâr aux initances du Sr. Ailhaud, des affaires plus férieuses & plus importantes nous occupoient. Nous nous hâtons de le faire, puisqu'il Pexige de nous : nous croyons que le Sr. Ailhaud est convaincu à présent, que nous n'avons pas agi avec partialité; & nous sontmes asarés, que s'il n'avoit pas, dans cette affaire, un intérêt personel & s'ilida, il approuveroit la conduite méstirée que

nous tenons aujourd'hui.

Nous avons reçu des Lettres des principales Villes de l'Europe, qui nous apprennent les ravages que fait tous les jours la Poudre d'Ailhaud: nous ne les rendrons pas publiques, autant pour prouver au Sr. Ailhaud notre impartialité, que pour ne pas ennuyer nos Lecteurs, avec des pareilles matières. Nous nous contenterons d'expofer

aux yeux du public la Lettre suivante.

Es RAISONS CI-DESSUS DEDUITES font si foibles, qu'elles n'auroient jamais dû être combattues, si mon zèle pour le bien de l'humanité n'exigeoit de ma part les éclaircissemens fuivans pour ceux qui, venant à lire cet Avis sans avoir lu mes écrits qui y ont donné lieu, pourroient peut-être douter de la vérité & du vrai motif qui m'oblige de la foutenir.

. Il est inoui qu'on attaque publiquement un.

fromme d'honneur, & que l'Auteur du Journal où il est attaqué d'une façon groffière & indécente, se croit fondé dans le resus qu'il a fait de donner ses désenses dont le public auroit tiré de grands secours.

Quoique les fix raisons qu'il donne soient d'une nature à ne surprendre personne, je crois devoir les combattre pour ne laisser aucun doute

même chez les plus crédules.

1°. Dit-il, les Observations de ces deux Médecins sont sur des faits qui prouvent invinciblement les effets caustiques & violens de la Poudre d'Ailhaud, & nous n'avons pas cru qu'il sut

possible de les détruire.

L'Auteur du Journal, en donnant une raison si foible, semble n'avoir pas lû la Brochure intitulée Médecine universelle, dont il parle dans son Avis, puisqu'il prétend qu'elle est anonyme, tandis qu'elle porte mon nom assez connu dans tous les pays du monde, & que cette brochure lui a été annoncée par mes lettres particulières.

Par Brochure anonyme, voudroit - il parler de la petite feuille intitulée Suite de la Médecine universelle, qui contient mes Réponses aux Obfervations des Sieurs Lorent & Delamazière? Elle est signée de ma part, & je n'aurois pas manqué de la contredire, & tous les écrits qui pourroient porter mon nom, si je ne les avois composé, du moment que j'en aurois la connossance.

S'il a lu ces deux écrits, comme je n'en doute pas, peut-il penfer, ainfi qu'il femble le faire en

difant :

2°. Il s'en faut de beaucoup que nous ayons été perfuadés du contraire par les raisonnemens vagues & la fausse doctrine que contiennent les Réponses

du Sr. Ailhaud.

Mes raisonnemens étant vagues & faux, pourquoi n'en pas faire part au public & le rendre juge de fa propre cause? Pourquoi craindre de donner mes écrits qui ne sont qu'une suite d'une expérience de plus de soixante ans? Pourquoi ne pas combattre par des raisons solides mes raisonnemens vagues & ma prétendue fausse doc-

DI

trine ? Est-ce par des paroles qui ne signifient rien ?

qu'on doit se défendre en difant :

3°. Il ne nous a pas paru décent de mettre en rivalité, dans un Journal fait pour être vu E lu des personnes instruites, un homme à secret avec des Médecins estimables & remplis de l'honneur inséparable de leur profession, & qui seroient très fâchés de se compromettre en répondant au Sr. Ailhaud.

Qui est-ce qui ne sent la foiblesse & l'indécence de cette Réponse ? L'Auteur du Journal n'auroit - il pas dû faire attention que le public est en état de penser, que quand je ne serois pas Médecin, mes raisonnemens n'étant qu'une suite d'une expérience de plus de soixante ans, recueillie par les travaux de mon Père, mériteront roujours d'être adoptés tant qu'on ne pourra détruire l'expérience qui en est la base.

Mais comment détruire cette expérience ? Est-ce par la Lettre fausse, indécente, & véritablement anonyme que l'Auteur du Journal donne à la suite de son Avis ? S'il est possible qu'un confrère du Sieur Thiery ait osé écrire cette Lettre, n'y voit-on pas tous les traits d'une malice trop marquée ? Elle est si grossière que je la passervolontiers sous silence, si elle n'intéressit trop le public à qui je me suis entièrement dévoué à l'exemple de mon Père : se me contenterai cependant d'en citer le titre. On le lit tel qu'il suit à la page 462, dudit Journal.

Lettre à Mr. Vandermonde au sujet de deux personnes empoisonnées par l'usage des Poudres d'Ailhaud.

Ce feul titre révolte affez pour ne pas douter que ce n'est rien moins que l'intérêt du public qui a fait donner le nom de poison à un reméde spécifique, dont la bénignité est connue dans presque tous les pays du monde où son efficacité. l'a fait parvenir.

Pourquoi donner à un reméde si doux le nom de poison contre l'assertion des gens de probiré, habitants divers pays du monde, qui attestent, par pure reconnoissance, que ce prétendu.

poison est le reméde le plus doux de la Médecine, & qui le démontrent en témoignant qu'ils s'en sont servis toujours avec succès dans les maladies inflammatoires & autres, où les plus fameux Médecins craignent d'employer les purgatifs les plus doux. Qui ne voit la ruse, la malice, la jalousie, dirai-je mieux, l'avenglement de ceux qui voudroient en imposer si grossièrement an public? Mais continuons de débattre les raisons de l'Auteur du Journal de Médecine. 4º. Le ton, dit-il, qui règne dans les Reponfes du Sieur Ailhaud n'est pas assez modeste, &

n'est niellement convenable vis-à-vis des Médecins

qui sont ses juges.

Si l'Auteur du Journal de Médecine avoit bien. lu mes écrits ( ils sont affez abrégés pour croire que les affaires sérieuses & importantes qui l'occupent ne l'eussent pas empêché de le faire 's'il en eut eu l'envie ) il auroit vu que ne citant que l'expérience la moins équivoque, elle a d'autant moins besoin d'être jugée, que les témoins qui en font foi ne sauroient être soupconnés. Il auroit vu, contre sa cinquième & sixième raison, que bien éloigné des sentimens qu'il m'impute, je ne fais composer & distribuer dans tous les pais du monde le reméde dont mon Père est l'auteur, que pour le plus grand bien de l'humanité. Le secrét que j'en garde. 'le surprendroit d'autant moins qu'il est de l'intérêt public que je le fasse composer par gens sûrs qui, intéressés à en soutenir la réputation, le composent avec toute l'exactitude que cette découverre exige.

Par une expérience de plus de foixante ans. je démontre qu'un seul reméde ayant guéri les différentes maladies dont l'homme est affligé, il faut nécessairement que la cause de ces maladies foit la même, & qu'elle réside dans les mau-vais levains que le reméde a évacué & dans les

obstructions qu'il a détruit.

Ce raisonnement quoique vague & faux, selon l'Auteur du Journal, étant fondé fur l'expérience, ne devroit pas moins être digne de son attention, puisque par le titre dudit Journal, il

adopte l'expérience comme la mère de l'Art, en difant d'après Marcus Manilius.

Exemplo monstrante viam. ----

Pourquoi, en adoptant l'expérience comme la base de la Médecine; pourquoi, dis-je, en adoptant cette expérience citée par nombre de Médecins. Chirurgiens & autres qui traitent chacun de différens remédes, ne pas adopter l'expérience qu'un nombre infini de personnes de probité ont fait du même reméde ? Cela ne paroît pas naturel. Je laisse au public impartial Je soin de juger sa cause, je me borne à l'asfurer pour sa tranquillité, qu'il doit aioûter d'autant moins de foi à ce que la jalousie & l'intérêt pourront faire dire contre le remêde universel, & son Auteur, qu'il conste par une expérience de plus de soixante ans, que ce reméde, sans pouvoir jamais nuire, guérit dans tous les cas de possibilité ceux qui en usent avec des intervalles plus ou moins grands felon que leur état & les copieuses évacuations qu'il opère peuvent l'exiger, en se conformant aux règles prescrites dans l'Instruction du 20. Novembre 1744. inférée dans chaque paquet de dix prises, où l'on a le moyen de n'être pas trompé par ceux qui vendent des fausses Poudres sous mon nom.

On peut encore se conformer à la façon aisse que j'ai cru devoir donner à la suite de la Médecine universelle, pour ceux qui, par dégoût ou par défaut de faculté, ne peuvent se sou-

mettre à aucun régime.

Le public conclura sans peine, que quoique se n'aime rien moins que la dispute, & que je méprise entièrement les injures que je ne mérite pas, je n'ai pas dû voir d'un œil tranquille que le Sr. Vandermonde, ayant imprimé dans ses Journaux des Observations aussi contraires au bien de l'humanité qu'à la réputation de mon Père, ait osé resuser de donner mes Réponses, qui, en instruisant le public, l'auroient tiré de

l'erreur ou l'on veut le plonger.

Je crois cependant que fans manquer à ce qu'on doit au Sr. Vandermonde, & en confervant le ton modeste qu'il exige de ceux dont il veut se rendre le juge, il doit m'être permis de le prier & de le supplier, au nom du public dont je prends la désense, de vouloir bien faire imprimer dans ses Journaux les deux seuilles ci-jointes, dont l'une qui porte le nom de Médecine universelle, pourra être discurée autant quo la matière l'exige, puisqu'elle présente la manière de se guérir par un seul remêde sans pouvoir jamais nuire.

La seconde intitulée Suite de la Médecine universelle, donne les Observations des Sieurs Lorent & Delamaziere, & mes Réponfes dans lesquelles je crois n'avoir rien avancé que de très décent & de très conforme au bien de l'humanité, ainsi que le public impartial pourra en juger. Je promets répondre avec la même cence & la même vérité à tous ceux qui croiront pouvoir attaquer mes écrits, non par des paroles vagues & par des invectives, mais en les citant & en les combattant comme i'ai fait des Observations des Sieurs Lorent & Delamaziere, & de l'Avis du Sieur Vandermonde. Afin que ma Réponse lui parvienne sûrement, & qu'il ne puisse pas la croire anonyme, je lui en envois deux copies signées de ma main; je les fais porter à la poste à son adresse, l'une franche de port, & l'autre taxée.

En finissant cette Réponse, je dois dire que , sans vouloir aspirer à la prétendue gloire de rivaliser avec les Médecins & autres dont l'expérience & les observations composent le Journal de Médecine, je continuerai de faire part au public de tout ce que je croirai pouvoir tendre à son avantage; j'ajoure que la vérité ne craignant point d'être discutée, je me ferai un devoir de la désendre contre ceux qui voudroient l'obscur-

çir.

A Aix, le 18. Novembre 1761.

### LETTRE

De Mr. de Russy, Colonel de la Brigade de la Pelleterie, à Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, snr les Observations des Srs. Lorent & Delamaziere.

A la Fere en Picardie, ce 4. Juillet 1761.

T E n'ai point été surpris, Monsieur, du refus qu'a fait Mr. Vandermonde, d'insérer dans son Journal votre replique à Mr. Lorent : je vous l'avois prédit dans ma dérnière lettre, & j'augurois, comme il l'avoue lui-même dans sa lettre à M. Merigot, que son état l'obligeant à un grand ménagement pour la Médecine, il n'oseroit mécontenter un de ses membres : d'ailleurs il faut avouer que si elle n'arme pour défendre sa cause d'autres champions que ceux qui jusqu'ici ont paru sur l'arène, elle couriroit grand risque de ne pas fortir du combat avec avantage. En effet les invectives publiées jufqu'ici fans pudeur contre un reméde, sans ménagement pour son Auteur dont la mémoire sera à jamais respectable. font défavoués au moins tacitement par ceux qui, distingués dans l'art qu'ils professent, l'illustrent par leurs talens & leurs lumières, & jouissent de la réputation qu'ils méritent; ceuxlà n'ont garde de décider témérairement des choses dont ils ne sont pas éclaircis à fond. J'ai été à portée de vivre avec plusieurs de ces Messieurs; je leur ai souvent parlé de votre reméde dont, comme vous favez, je fais usage depuis long temps, je les ai toujours trouvé très circonspects dans le jugement qu'ils en portoient, quelques-uns même m'ont dit en avoir fait usage, & en avoir vu des bons effets. Une expérience journalière prouve que quantité de personnes qui en prennent depuis long temps, qui depuis 18. ou 20. ans n'usent d'aucun autre reméde, n'ont ni le vélouté de l'estomac ni la tunique dé-

chirée, jouissent au contraire d'une bonne santé, & se sont affranchis, par l'usage qu'ils cont fait, des maux les plus invétérés, & souvent regardés comme incurables. Sur quel fondement Mrs. Lorent, Delamaziere & autres de même trempe, s'ingèrent-ils de faire leurs efforts pour le décrier? Peut être seroient-ils peu curieux que l'on mit sous les yeux du public les motifs fecrets de leurs indifpositions contre ce reméde ; pourquoi , s'ils ne craienoient point les repliques tranchantes que l'on peut faire à leurs déclamations, prennent ils tant de précautions pour les empêcher de percer? pourquoi le Journaliste craint-il, comme il avoue lui-même dans la Lettre à Mr. Meri--got, d'encourir la disgrace des Médecins s'il pu-·blie vos justes défenses ? A qui cherche de bonne foi la vérité, les objections ne peuvent déplaire; mais elles révoltent ceux qui cherchent -à l'obscureir.

· On fait que pour affirmer ou nier une chose d'une autre, il faut que toutes deux soient éga-Mement & reellement connues; ainsi pour affurer que vos Poudres ont détruit le vélouté de l'estomac & déchiré la tunique, il falloit savoir d'abord, si elles ont en elles-mêmes un principe · corrodant & déchirant & le prouver, être affuré d'ailleurs que l'estomac du malade ainsi que la tunique étoit sain & entier avant d'avoir pris la prise & n'avoit point été altéré par la causticité · du virus vénérien : or je demande à Mr. Lorent fur quel objet connu il a décidé. On peut, fans être téméraire, penser qu'avant l'ouverture du cadavre, il ignoroit l'état de l'estomac de son malade; mais connoissoit-il mieux vos Poudres'? - étoit-il parvenu à cette connoissance par l'analyse. presque toujours infidéle, ou par une expérience · fuivie de leurs effets ? s'il eut pris le dernier parti, il n'eut pas prononcé si rigoureusement, puisqu'il eut trouvé mille perfonnes qui n'usent point d'autre reméde & qui s'en trouvent bien : cela Pent engage à suspendre au moins son jugement · & à s'épargner une contradiction, puisqu'après avoit dit que l'action trop vive de vos Poudres

DV

a déchiré l'estomac de son malade, il augure qu'elles n'eussent pas produit cet esset si elles n'eussent pas trouvé des viscères viciés par le

virus.

Mais peut-on dire d'un reméde qu'on donne avec fuccès aux femines enceintes & pendant le remps de leurs purgations, qu'il a une action trop vive? il n'y a pas huit jours que j'en ai fait prendre une prise à la femme du traiteur, chez qui nous mangeons, qui avoit une perte dont elle a été si parfaitement guérie qu'elle est partie le surlendemain pour aller à Noyons dans La famille.

Est-ce là ce reméde déchirant & capable de détruire? malgré les anathèmes qu'on prononce, malgré les efforts qu'on fait pour le décrier, at'il un aspect aussi effrayant que la méthode ianguinaire de Mr. Delamaziere, Docteur Régent de la Faculté de Poitiers! Qui peut lire fans frémir son observation sur les maladies des femmes enceintes, & le traitement qu'il leur réserve! Dieu les garantisse d'un pareil secours plus périlleux que le mal même. Si les grands travaux du Sr. Delamaziere, pour arriver à la perfection dans son art, n'ont abouti qu'à des découvertes de ce genre, que de peines inutiles! combien n'est-il pas plus aifé de condamner despotiquement un reméde qui fera toujours regarder fon Auteur comme un bienfaiteur de l'humanité, & d'avancer d'autorité un système meurtrier, que de démontrer par bonnes raisons ce qu'il ose produire! aussi s'affranchit-il prudemmment de ce soin, & se persuade qu'il suffit de traiter de perits esprits, & d'êtres à demi-pensants, ceux qui n'admettent pas aveuglement ses décisions : ce qui est bien plus commode que de les appuver de raisons solides.

Soyez persuadé, Monsieur, que l'envie aiguiseroit moins de traits contre votre remêde, qu'il auroit moins de contradicteurs, si ses effets étoient moins bienfaifans, s'il ne guérissoit qu'imparfaitement ; mais il ne laisse rien à faire à gens qui ne seroient pas fachés d'être employés, & c'est ce qui excite leurs clameurs. Vous vous préparez bien de la befogne si vous prenez le parti de leur répondre : méprisez leur rage impuissante, & n'espèrez pas les engager à admettre une vérité qu'ils ont intérêt d'obscurcir : jouissez tranquillement de la gloire que Mr. votre Père a acquise, & de l'estime que votre humanité & vos qualités personnelles vous procurent : laissez agin la reconnoissance de ceux qui vous doivent leur fanté & peut-être leur existence; ils seront toujours prêts à repousser l'imposture, & à faire l'éloge d'un reméde qui les a tirés de l'état le plus déplorable.

Je vous ai marqué dans le temps celui où une complication de différentes maladies m'avoit réduit, il y a près de dix-fept ans, dont je fuis fi parfaitement quitte qu'il ne me reste pas la moindre incommodité. C'est à seu Mr. votre Père, & à vous, que j'en suis redevable, & je serai tou-

jours prêt à le publier, &c.

### LETTRE

De Mr. le Marquis de Lordat-Bram, à Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, sur l'Avis du Sr. Vandermonde.

A Bram par Castelnaudari, haut Languedoc, le:

Os lettres se sont croitées, Monsieur; puisque la mienne est du 8. du courant, & que je reçus hier celle du 6. que vous me faires l'honneur de m'écrire, contenant votre réponsé que vous avez très bien fait de faire à l'Avis indécent & plus qu'indécent du Sieur Vandermonde; je pense que son resus mérire d'autres épithères; il ju ne peut se justifier là desius.

Il dit beaucoup des paroles vagues fur votres feuille intitulée Médecine universelle. Les paroless se perdent en l'air ; mais il ne combat pas votres

s make the survey some Dy);

84 Médecine universelle.

système démontré par l'expérience. Il ne vous cite point l'auteur de la lettre à lui écrite au fujet de deux personnes empoisonnées par l'usage de vos Poudres; quand même il en citeroit le nom, vous pouvez hardiment affurer que ces deux malades ont été empoisonnés par des fausses poudres, & que vous ne pouvez pas être garant de ces fortes de méprifes ou supercheries. Comment peut on penser (à moins de renoncer à la raison & au bon sens ) qu'on puisse être empoisonné par vos admirables poudres, qui guérissent les maladies les plus invétérées & même incurables, & qui non seulement guérissent la maladie actuelle pour laquelle on les prend, mais qui en guérissant ladite maladie, en guérissent, chemin faisant, d'autres plus considérables, comme je l'ai éprouvé par l'abcès aux reins qu'elles ont prévenu en me faifant uriner du fang épais par la quantité de petites pierres qu'elles m'ont fait rendre, par l'exemption des douleurs de goutte dont je n'ai fenti depuis plusieurs mois qu'une très légère impression aux deux petits doigts des deux mains, & enfin par le changement dans mon estomac qui, depuis plus de quarante ans, digéroit si peu que j'allois à la garderobe deux fois par jour sans manquer, & souvent trois fois, au lieu que depuis que je fais usage de vos admirables Poudres, je fuis les deux jours à aller à la garderobe, &c.

## LETTRE

De Mr. le Marquis d'Espaligny, grand Sénéchal de Poitou, en sa terre de Ry, près Mirbeau en Poitou, à Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, sur l'Ayis du Sr. Vandermonde.

# A Ry, ce 18. Décembre 1761.

J E n'ai rien de plus pressé , Monsieur , que de répondre à votre dernière : rien ne me slatte Medecine universelle.

davantage que de m'entretenir avec vous, & je vous en demande la continuation. Ma pénultième vous rendra un continuation. me vous rendra un certificat d'une personne tirée des bras de la mort, qui ne peut être révoqué en doute; je vous en enverrois à l'infini, si je penfois diminuer la jalousse mal fondée de certains Médecins, mais j'en connois toute l'impossibilité. Vous favez, Monsieur, qu'il leur faut des malades, & vous voulez y mettre ordre, & y reuslissez parfaitement. Quelle injustice ! Nombre de personnes que je connois depuis 15. à 20. aus de tempéramens foibles & cacochimes. portent l'extravagance jusques à ne vouloir plus être malades, & s'enyvrent, pour ainsi dire, du poison subtil, annoncé sans être connu par des Médecins secrets, & sur lesquels la sagesse de Mr. Vandermonde garde le silence pour empêcher d'éclater. Je passe les raisonnemens captieux & séducteurs de certains membres de la Faculté intéressés à la proterire; mais la meilleure de leur intenrion ne prévaudra jamais sur des faits férieux que l'évidence & l'expérience constatent chaque jour dans tous les climats de Punivers, & les Médecins sages & judicieux se contenteront de garder le tacet sur un reméde qui leur a été jusqu'ici inconnu ; d'où il faut conclure que Mr. Vandermonde s'est livré sans réslexion à vouloir foutenir les faux exposés de ses confrères en soutenant des faits qui revoltent le bon fens, & à vouloir vous donner pour juges des Médecins qui ne font que sortir de dessus les bancs. Sa passion veillant sans doute en ce moment, & ses réslexions étant dans un sommeil létargique, croit-il que les fix propositions qu'il établit , résléchies au moins depuis sept mois, & qui ne trouvent que de la foiblesse, obscurciront les yeux des gens sensés? S'imagine-t-il être le rédempteur du genre humain par fes conseils salutaires, pour ne pas dire intéref-I'es? Il s'y perdra comme ceux dont il prend la défense, & il feroit beaucoup mieux, ne voulant pas annoncer le vrai, d'accepter la neutralité. Enfin, Monsieur, fans cesser de vénérer les vrais Médecins, puisque l'Ecriture nous dit honora Medicum, je passerai donc le reste de mes jours dans une ignorance invincible, & je remets à vous faire des reproches à la vallée de Josaphat, où chacun pour lors aura détaillé ses raisons. Je vous ferai mes plaintes d'avoir prolongé mes infirmites, ainsi que des millions d'autres qui vivent actuellement, & austi aveuglés que je le puis être., & qui se feroient saigner sans répugnance pour préconiser votre divin reméde que j'adopterai tant que je vivrai ; ce dont vous pouvez être aussi assuré que de l'attachement inviolable avec lequel je ne cesserai d'être, &c.

### LETTRE

De Mr. de St. Michel, Lieutenant-Colonel du Corps Royal, Directeur de l'Artillerie des Pays d'Aunis & de la Saintonge, à Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, sur les faussetés avancées contre le Reméde universel-

A la Rochelle, le 15. Juin 1762.

J'Ai beaucoup de confiance, Monsieur, dans yotre reméde universel: deux prises mont guéri de la dyssenterie à Cassel dans notre retraite de 1759. J'ai, pendant l'hiver à Gintheim près de Mayence, tiré mes domestiques des mains de la mort au moyen de vos Poudies, tandis que que les babitans & autres y crêvoient en grande quantité. J'ai vu à Villeneuve en Agenois Mdllede Grelot, nièce à Mr. d'Escoraille, soupconnée d'avoir un cancer & ayant une obstruction au côté gauche, parfaitement guérie; Mdlle, de Surés de la même Ville guérie d'une hydropisie qui l'avoit mise dans un état dés spérée. L'exemple, malgré la charlatanèrie des Médecins, rendra

votre reméde précieux à tous ceux qui ont affez d'esprit pour connoître le faux de leurs raisonnemens, & combien ceux que vous faites sur la

nature des maladies sont invincibles.

Ils disent qu'ils ne connoissent pas votre reméde, qu'ainsi ils ne fauroient l'approuver (c'est
leur bouclier ; je leur répons qu'il y a de la mauvaise foi de leur part, car comment ont-ils connu
le quinquina & tous les autres remédes, si ce
n'est par l'expérience, par leurs essets ? Or quel
est le reméde qui est plus expérimenté que le vôtre, & qui ait produit un plus grand nombre de
guérisons, où tout leur art s'y étoit épuisé ? Ils
répondent qu'il peut être bon à certains tempéramens, mais qu'il est nuisible aux autres, parce
qu'ils ne veulent pas convenir qu'il n'y a qu'une
seule cause de toutes les maladies qui affligent
le corps humain, &c.

### LETTRE

De son Excellence Mgr. de Calkoen, Deputé à l'Assemblée de leurs Hautes-Frissances les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, ci devant leur Ambassadeur extraordinaire Eplénipotentiaire auprès de sa Majesté le Roi de Pologne, Elesteur de Saxe, à Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, sur les Observations des Srs. Thiery & Vandermonde.

A la Haye, le 19. Août 1762.

V Ous m'aurez accusé peut-être de manquement d'attention de ne vous avoir pas répondu exactement, mais je puis vous assurer que j'honore trop un bienfaiteur de l'humanité comme vous, pour être capable de lui manquer en quelque choie que ce foit; mais les occupations & les diffipations attachées à mon état font patfer les jours avant que l'on y penfe; à quoi je dois ajoûter des infirmités qui, depuis quelques mois, m'ont plus affoibli qu'auparavant; & cependant les affaires s'accumuloient, & l'on a beaucoup de peine à les ramener à leur niveau.

Te vous avoue que j'ai été indigné des calomnies avec lesquelles on s'est efforce de vous noitcir; mais c'est le fort de tous les gens qui ont excellé en quelque choie. Je passe que des gens d'une même profession se portent envie, mais des honnêtes gens ne doivent pas passer de certaines bornes; le procédé que Mrs. Thiery & Vandermonde ont tenu à votre égard n'est pas soutenable ni en honneur ni en équité. Je ne me contenterai pas de dire que vous ponrriez défier ces Messieurs de prouver ce qu'ils avancent sur la composition de vos Pondres jusques à oser publier qu'il y entre du Tublimé-corrosif, mais même vous pouvez les défier fur les cas qu'ils en rapportent; & moi-même j'ose bien avancer, qu'il est impossible que vos Poudres produisent les effets tels qu'il les débitent dans le Journal de Médecine sur Mr. Bocanne au mois de Mai 1758. & für Mr. Pinet au mois de Novembre 1761. Il est fort possible que l'on mêle dans vos Poudres quelque poison ou autre drogue pernicieuse pour le décrier, dont je sai des exemples, ce qui est la cause que je me suis directement adresse à vous pour en avoir ; mais il n'est pas possible que vos Poudres, telles que vous les composez, produisent des effets qui ressemblent seulement aux cas susdits. Quand je dis que l'on mêle des choses à vos Poudres, j'entends aussi que l'on n'ave pas fait manger ou boire à part quelque chose dont le mêlange avec vos Poudres dans le corps de ces malades auroit pû produire ces funestes accidens. Mr. Vandermonde auroit mieux fait d'avoir pris lui-même de vos Poudres, car probablement il vivroit encore. 'Il faut ayouer pourtant, qu'après avoir tant aiMédecine universelle.

89

dé à calomnier vos poudres, la fausse honte lui auroit fait préférer la mort à être sauvé par leur secours; car le faux honneur & la fausse honte produisent quelquesois des effets aussi funestes que l'ambition & la vengeance déréglées. Cependant il vous a encore justifié en partie avant sa mort : lisez son préambule sur la ciguë de Mr. Stoch du mois de Janvier de cette année, & vous verrez que vos adverfaires fe condamnent eux-mêmes en quelque façon, car les contestations & négations des effets ne doivent pas être pouffées jusqu'à la calomnie ni jusques à des personnalités. Mais puisque Dieu a béni le bien que vous avez fait à l'humanité, laissez clabauder vos envieux en vous y opposant seulement autant qu'il est nécessaire pour le soutien de votre honneur, mais fans vous en chagriner, & tâchez de jouir de l'état où Dieu vous a mis avec le plus de tranquillité possible, quoique selon le cours du monde il est à prévoir que vous n'en jouirez pas sans contraste: mais telle est la loi du sort, chaque rose a ses épines, &c.

#### LETTRE

De Mr. de Chevy, ancien élève de fets Mr. Petit, célébre Chirurgien de Paris, ancien Chirurgien de feu S. A.S. Mgr. le Duc d'Orleans, Docteur en Médecine & Chirurgien pensionnaire des Etats de Bretagne, à Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, sur l'Avis du Sr. Vandermonde.

A Rennes, le 4. Septembre 1762.

I'On ne peut être plus surpris, même plus indigné que je l'ai été & que je ne cesserai de l'être, jusqu'à ce que le Sieur Vandermonde sti-

mulis conscientiæ suæ ne se soit retracté potr vous rendre la justice qui vous est due à tant de titres, & qu'aucun Médecin ne peut vous refuser, modò sit amator veritatis. Quelles absurdités en effet ne voit-on pas dans les Observations des Srs. Lorent & Delamaziere ? Si i'en suis . comme je le dois par mes connoissances, extraordinairement furpris, que ne m'a pas laisse, & ne me laisse pas à penser le Sr. Vandermonde sur la conduite indécente qu'il a tenu à votre égard? Prétendroit - il s'ériger en premier censeur de toute la Médecine ? S'il étoit assez aveuglé, je ne craindrois pas de lui dire qu'il en est, même dans les Provinces, qui tous les jours peuvent le lui disputer, quoad cognitiones veras certas & evidentes Medicinæ solum, non quoad invidiam. Au reste, Monsseur, votre réputation est trop solidement établie pour qu'il puisse l'altérer : des ennemis de cette espèce ne servent au contraire qu'à l'affermir ; il a mal pris son champ de bataille. Un raisonnement se peut détruire par un autre raisonnement ; il n'en est pas de même des faits qui sont tous contre lui En effet, il ose traiter de poison un reméde ausii généralement connu par des guérisons austi inconnues jusqu'à l'heureuse découverte. Je serois infini dans le nombre des citations; qu'il me soit permis de rapporter seulement les dernières que j'ai vu à l'Abbaye de Prières, éloignée de six lienes de Vannes; ce sont des Rernardins. Un Diacre, nommé frère Brere, tombe tout à coup dans une paralysie universelle, obligé de se faire moucher par un domestique. A la faveur des bains émolliens, les aromatiques ensuite. & les douces de lessive de farment, avec quatorze prises du spécifique sur lesquelles je comptois plus que sur le reste, i'ai eu la consolation de lui voir revenir l'usage de fes membres avant mon départ. Un autre, nommé Dom Dumaine, privé depuis huit ans du fervice de ses jambes, quelquefois des bras & des mains par des douleurs moins goutteufes que catarreuses, d's la première prise a ressenti un soulagement marqué. Obligé par

Medecine univer selle.

91

état de me rendre aux Etats de Bretagne, je Pai laissé marchant: il n'étoit encore qu'à la dixième prise par l'opposition à ce reméde que s'ai si bien combattue qu'il s'est laissé persuader. Je lui ai donné un de vos livres, il m'a promis qu'il en continueroit l'usage, & que quand même il ne guériroit radicalement, il publieroit qu'il n'y a de véritable médecine que la vôtre. J'ajoûterai en finissant que tous les Religieux de l'Abbaye ne veulent plus se purger qu'avec ce raméde, &c.

#### LETTRE

Du R. P. Grosset, des RR. PP. Précheurs, Professeur en Théologie, à Mr. Astoud, Procureur de Mr. le Baron de Castelet, sur les faussets avancées contre le reméde universel.

A Roder, le 31 Janvier 1763.

Omme je ne puis différer davantage de vous annoncer la reception des imprimés que vous m'avez adresse, je ne puis quant à présent vous en dire mon avis que très superficiellement, n'ayant eu le temps que d'en faire une lecture fort rapide. Ce concert d'unions, de sentimens que j'y remarque entre tant de différentes personnes qu'on ne peut pas supposer s'être concertées, forme une preuve en faveur des principes de Mr. d'Ailhaud & de son reméde, à laquelle il me paroît impossible de se refuser. Je suis dejà depuis long temps intimement persuadé de la vérité du premier & de la bonté du second. La raison ne m'a pas permis d'en douter depuis la première lecture, & l'expérience de quatre-vingt prises que j'ai fait du reméde universel, jointe à celle de plus de trois mille prifes que i'en ai distribué.

Médecine universelle.

dans certe contrée fans en avoir reçu le moindre reproche, ce qui fait pour moi la preuve la plus complette. La conduite que tient à l'égard de Mr. d'Ailhaud le petit nombre des Médecins qui l'attaquent, n'est pas équitable, puisqu'elle se réduit à citer quelques observations d'abord suspectes de faux, dès qu'on ne cite pas les personnes qui en sont le sujet; & ces Mesfieurs-là ne font pas attention que cette méthode tend à exclure tous les remédes & tous les Médecins, puisqu'on pourroit faire sur leur compte & leur remédes, autant de pareilles observations qu'il leur meurt de personnes. Si ces Messieurs trouvent la doctrine de Mr. d'Ailhaud fausse, il v a un moven simple & naturel de le démontrer, c'est de la réduire à ses principes : par exemple, il donne les humeurs superflues pour la cause materielle de toutes les maladies proprement dites; les différens excès auxquels l'homme fe livre, ou autres accidens, pour la cause occasionnée; & enfin le dissérent dégré de corruption auquel elles parviennent, le différent dégré de fermentation qu'elles acquièrent, ou la dissérente partie du corps humain sur laquelle elles se déposent, pour la cause formelle qui conftitue les différentes maladies. Pour détruire ces principes, qu'on commence par en établir d'autres incompatibles avec ceux-ci comme il convient à des Docteurs, puis nous entrerons dans l'examen des raitons & expériences qui se trouveront pour ou contre; jusques-là, ce seroit une peine inutile, & je ne crois pas qu'on nous mette dans le cas de la prendre. De ces principes Mrs. d'Ailhaud concluent que pour guérir il faut purger & non faigner, ils ont raifon; car, purgare & fanare se prennent l'un pour l'autre dans le Dictionnaire; il ne faut donc pas beaucoup fuer pour tirer cette confequence, elle est une suite de cet axiome de Médecine. Natura semper intendit purificare sanguinem, parce que c'est le feul moyen de se conserver dans son être. De-là les différentes glandes & les différens conduits du corps humain destinés aux fécrétions néceffaires pour la fanté; de-là la transpiration continuelle fans laquelle nous ne pourrions pas vivre; de-là enfin le befoin d'avoir recours à des moyens extérieurs pour aider la nature dans les susdires fonctions, quand elle ne se suffit pas à elle même pour compenser celles qui ont manqué de se faire dans leur temps. Mais quoique tout purgatif tende à la guérison, cependant tout purgatif ne suffit pas pour y parvenir: les uns, parce qu'ils sont trop violens pour être réitérés aussi souvent qu'il le faut; les autres ne sont pas affez efficaces pour pouvoir ramollir, dissoure, attenuer les vieux levains, qui, à force de croupir dans le corps humain, l'ont détérioré, & pour tout dire en un

mot, ont comme changé l'or en boue.

-Mr. d'Ailhaud Père l'a découvert, cet admirable spécifique si long temps cherché, le plus grand fecret de la nature, vis à - vis duquel tous les autres ne sont que des supplémens comme l'avoine comparée au plus pur froment; il a fu tempérer la force par la douceur, & par-là il a remporté la victoire. Onine tulit punctum qui miscuit utile dulci; il réunit en lui par excellence tous les caractères que le S. Esprit donne au par-fait Médecin dans le 38. Chapitre du Livre de l'Eccléfiastique; il a cherché & trouvé son reméde universel, non dans le fond même d'une nature défaillante où le Créateur ne l'a pas mis, mais dans les productions de la terre où il se trouve caché, selon cette parole: creavit altissimus de terra medicamenta. Il a tempéré le fort par le foible, comme il est dit de suite; nonne à ligno indulcata est aqua amara, aussi a-t-il reçu la récompense & la distinction due à son mérite; & à Rege des éloges de toute part. In conspethu magnato-rum collaudabitur; & la certitude de ses principes. lui inspire la consiance de répondre à ses adversaires avec autant de modestie que de fermeté. Disciplina Medici exaltabit caput illius. N'est-il pas, après cela bien étonnant que des gens qui nous donnent la ciguë pour un reméde, veuillent faire passer le vrai reméde pour un poison? Et que l'Auteur du Journal de Médecine, qui porte son exactitude jusques à nous apprendre que la ci34 Médecine universelle.

badille est un reméde contre les poux, resuse de donner au public les justes désenses qu'il met dans la nécessité de lui adresser? Un resus si déraisonnable est pour Mr. le Baron de Castelet la victoire la plus complette, &c. Je suis, &c.

#### LETTRE

De Mr. De Garin, ancien Officier, à Mr. Astoud, Procureur de Mr. le Baron de Castelet, sur les faussetés avancées contre le Reméde universel.

A Agen , le 3. Mars 1763.

L est étonnant que des personnages distingués d'ailleurs par leur esprit & par leurs talens soient affez peu ménagers de leur réputation pour vouloir la ternir en pure perte par des passions anssi lâches que celle de la jasousie ou de l'intérêt. C'est vis-à-vis de Mr. d'Ailhaud fameux Médecin que le proverbe se vérifie bien pleinement, puifque depuis quelques années on ne voit & on n'entend que certains Messieurs du même art qui s'élévent avec une espèce de fureur aveugle contre son remêde universel. Penset-on en imposer au public éclairé par des fausses allégations? Ces Meslieurs devroient enfin ouvrir les veux, s'appercevoir que leurs cris se perdent dans les airs, & que bien loin de porter la moindre atteinte aux Poudres, que je fuis tenté d'appeler miraculeuses, ils leur donnent par-là plus de crédit. Et en effet, que ne doit - on pas penfer quand on voit un quelqu'un, qui, pour favorifer ses desseins secrets, veur aller contre l'expérience après laquelle toute dispute doit cesser ? Cette expérience de la bénignité & de l'efficacité des Poudres de Mr. le Baron de Castelet a éclaté dans tout l'univers ; suffira-t-il pour la vaincre & pour l'étouffer, de dire qu'il est très dange.

reux de faire usage d'un reméde qu'on ne connoît pas? Mais je voudrois demander à ces Messieurs, fi me trouvant à Bordeaux , & devant partir lorsque la marée monte, je ne dois pas en profirer par la raison que je ne connois ni le principe ni la cause du flux & reslux de la mer. Si on veut nous faire changer, qu'on nous donne un reméde dont nous ayons lieu d'être contens, & qu'on nous le fasse connoître; mais il est plus afé de critiquer que de mieux faire : jusques-là, qu'on nous permette donc de nous arrêter au folide. Le reméde est bon, il est reconnu généralement tel, j'en use sans crainte, & n'ai nulle curiofité d'en connoître la composition ; je désire uniquement qu'il ne me manque jamais , non plus qu'à tout le public. Depuis huit ans que je m'en sers pour moi & ma famille, j'ai eu toujours lieu de m'en louer & jamais de m'en plaindre : auparavant des vapeurs effrayantes & presque continuelles me plongeoient dans un état asfreux de mélancolie, des fievres tierces & quartes me travailloient toutes les années pendant les mois entiers du printemps & de l'automne : tout cela s'est dissipé, & graces à Dieu sans saignée. Il y a un an que mon épouse ayant été attaquée à Montaignac en Brouillois d'une fluxion de poitrine & d'une fiévre putride tout à la fois, fut entièrement guérie dans cinq jours au moyen de six prises de Poudre qu'elle prit par le confeil même d'un très habile Médecin qui est dans le pays, homme qui d'ailleurs est rempli de probité, de bonne foi & de défintéressement. Un jeune artisan de l'âge de trente - cinq ans, qui étoit attaqué de l'épilepsie depuis plusieurs années, & qui tomboit périodiquement à chaque renouveau de la lune, a été totalement guéri avec quinze ou dix - huit prises que je lui ai fait prendre. Un frère que j'ai, Curé à quelques lieues de cette Ville, se trouvant chez moi, il y a deux mois, fut faisi tout-à-coup par une fiévre des plus violentes; un grand mal à la tête, des douleurs vives dans les entrailles, & un vomissement l'accompagnèrent bientôt : je le fortis d'affaires dans cinq ou fix jours avec Médecine universelle.

quatre prises. Il est vrai que les deux premières n'ayant pas bien opéré je lui en sis prendre deux prises dans la même matinée le troisième jour à deux heures de diffance l'une de l'autre, ce qui fit merveille. Toutes ces différentes maladies ont été guéries sans autre reméde & sans saignée : dois-je maintenant regarder comme un poison un reméde que l'expérience me démontre doux & Salutaire? Mais, me dira-t-on, les grands Médecins le disent : & moi je dis qu'il n'y en a pas un d'eux qui de bonne foi ne voulût être l'inventeur d'un tel poison. Je réponds ensuite que l'éloquence de leurs discours ne me persuadera pas; ma raison se révolte. C'est elle aussi qui s'est revoltée à la vue de tant d'écrits injurieux à Mr. d'Ailhaud à qui tout le monde doit avoir des obligations infinies. Je sai que mon suffrage est surabondant, & qu'il n'ajoutera rien à la réputation du reméde universel, ni à celle de son illustre Auteur : elle est assez appuyée, & c'est sans doute ce qui fait garder le silence à mille personnes que je connois qui lui doivent la vie & leur bonne fanté; mais aujourd'hui ma reconnoilsance veut payer son tribut.

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien donner une place à ma lettre dans le premier recueil que vous donnerez pour le bien de l'huananité; vous obligerez très fensiblement celui

qui a l'honneur d'être avec respect, &c.



## LETTRE

De Mr. Humbert, Médecin de son Excellence Mgr. le Prince d'Ombski, Palatin de Sieradie, à M. d'Ailhaud, Baron de Castelet, sur l'efficacité du Reméde universel.

A Thorn par Breslau, ce 5. Mars 1763.

A Yant vu des effets admirables & inouis de A vos Poudres, je les ai en grande vénéra-tion & les ordonne fouvent. Le Prince & la Princesse, au service de qui j'ai l'honneur d'être, s'en étant déjà fervis beaucoup, me chargent de vous écrire, Monsieur, pour vous prier de leur en envoyer six paquets qui feront soixante prifes. Je vous supplie, Monsieur, de me marquer dans la réponse dont vous voudrez bien m'honorer, si vous les enverrez d'Aix même, ou si l'on peut s'adresser à Dantzik ou à Varfovie; mais craignant les contrefactions, je vous prie de nous indiquer sûrement. Vous aurez aussi la bonté de marquer l'endroit, & à qui il faudra faire tenir l'argent, tant pour les poudres que pour les frais des Lettres. Je suis bien flatté que cette occasion se présente pour avoir l'honneur de faire votre connoissance, Monsieur, & vous prier de me regarder, non comme un confrère jaloux de ce que par des travaux infinis Mr. votre Père & vous, Monsieur, avez fait la découverte d'un reméde aussi puissant & aussi universel, mais comme un confrère qui rend justice à ce reméde & à son Auteur; car les bons succès l'ont toujours suivi. C'est dans ces sentimens que je vous supplie de me croire avec toute la considération possible & la vénération la plus parfaite, &c.

### LETTRE

De Mr. Depras, ancien Curé d'Isyl'Evêque, à Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet, sur les Ecrits publiés contre le Reméde universel.

A Issy-l'Evêque, par Luzy en Nivernois, le 15. Mai 1763.

D Epuis long temps je vous dois & au publie un témoignage authentique sur la bonté de vos poudres. Une cruelle maladie, dont l'espèce est peut-être unique, m'a fait souffrir pendant quinze ans tout ce qu'on peut imaginer : c'étoit un épaississement extraordinaire dans mes urines qui devenoient semblables à de la boue; leur densité les empêchant de s'écouler, j'éprouvois les douleurs les plus aiguës & les moins interrompues. Sentant à chaque instant un besoin pressant d'uriner, je faisois les plus violens efforts pour favoriser les besoins de la nature, & tout se réduisoit à quatre ou cinq gouttes, quelquefois à rien du tout; les hémorroïdes enflées en même temps, sans jamais fluer, me fatiguoient peut - être autant que ma difficulté d'uriner : j'avois encore des maux de cœur prefque continuels & un dégoût universel. Cet état violent duroit ordinairement cinq, fix ou sept jours durant lesquels je ne pouvois jamais trouver un quart d'heure de répos. L'humeur épaisse étant enfin écoulée, les fonctions de la nature reprenoient leur cours ordinaire, jusqu'à ce qu'un nouvel amas étant formé les mêmes symptômes recommençoient.

Dans la naissance de cette singulière maladie ce n'étoit qu'au bout de trois mois que les açcès revenoient, dans la fuite ce fut tous les mois, enfin pendant les trois dernières années, c'étoit tous les quinze jours; ensorte que je n'a-

vois presque plus de relâche. Je n'étois pas encore bien remis de l'épuisement & de la fatigue du dernier accès, que je ressentois les avant-

coureurs de celui qui alloit arriver.

Dans un état si cruel, j'aurois trouvé la mort bien douce, je ne pouvois m'empêcher de la demander souvent au Seigneur, & plus d'une fois on a cru ma prière exaucée. Des attaques plus violentes qu'à l'ordinaire m'ont conduit trois ou quatre fois jusqu'aux portes de la mort : mon Médecin n'espéroit plus rien ; en se couchant le foir, il ne croyoit pas que je fus en vie le lendemain. Cependant Dieu a prolongé mes jours contre toute espérance, & qui plus est, il m'a rendu la fanté la plus parfaite dont on puisse jouir à mon âge. Mon sang, qui paroissoit tout corrompu, est maintenant bien purifié; mon corps, qui étoit tout couvert de boutons & d'ulcères, est aussi frais & aussi sain que si je n'avois jamais été malade; les hémorroïdes ne me fatiguent plus du tout; ma difficulté d'uriner a entièrement disparu. Dans l'intervalle d'un an, je n'en ai eu que deux légers ressentimens, occasionnés l'un & l'autre par un gros rhume accompagné de fiévre, en sorte que j'ai tout lieu de me croire parfaitement & radicalement guéri.

Tout ce qu'on a conjecturé de plus vraisemblable sur l'origine & les causes de cette maladie, c'est que mes hémorroïdes ayant été cicatrisées, il y a environ 18. ans, pour prévenir la gangrène qui paroissoit prête à s'y mettre, le sang, qui avoit accoûtumé de s'écouler par cette issue ne pouvant plus percer, se déchargeoit par le canal des urines, & m'occasionnoit à chaque retour périodique ces difficultés d'uriner que j'ai éprouvé si long temps toujours jointes aux plus vives douleurs des hémorroïdes. Quoiqu'il en soit, par la grace de Dieu, je suis délivré de ce tourment que je croyois ne devoir sinir qu'avec ma vie.

Mais comment s'est opéré ce prodige : voilà ce qui paroît intéressant pour le public & pour vous. Or Dieu n'a pas jugé à propos, Monsieur, de se fervir des remédes ordinaires de la Médecine pour opérer ma guérison : pendant quinze

**k** 1

Medecine universelle.

ans je les ai tous employés fous la direction de deux habiles Médecins de ces contrées, qui fuccessivement ont bien voulu prendre soin de moi : je n'avois rien à désirer du côté de leur science & de l'attention avec laquelle ils observoient toutes les circonstances de ma singulière maladie, ils ont épuisé toutes les ressources de leur art pour me procurer quelque foulage. ment : eaux minérales de St. Alban & de Bourbon-Lancy, eaux d'escargot, eaux d'oignon, bolus, faignées, purgatifs de toute espèce, tifannes, régime rigoureux, rien n'a été omis de tout ce qui leur a paru propre à mon rétablissement. Je dois me louer beaucoup de leur zèle & de leur bonne volonté : je crois qu'ils doivent se louer aussi de ma docilité à exécuter leurs ordonnances; mais ni eux ni moi ne pouvons, ni ne

devons nous louer de l'efficacité de leurs remédes. L'unique effet fensible qui en a résulté, a été l'augmentation & l'irritation de mon mal : les trois dernières années pendant lesquelles je l'ai enduré étoient un vrai & continuel martyre, j'excitois la compassion de toutes les personnes dont j'ai l'honneur d'être connu. Abandonné de mes Médecins, & ne conservant pas même la moindre

espérance de guérison, j'attendois chaque jour la mort qui ne pouvoit pas être bien éloignée. Sur ces entrefaites, la Providence permit qu'un neveu que j'appelois depuis long temps auprès de moi, se détermina à s'y rendre. Touché de ma trifte situation, & connoissant la vertu de la médecine univerfelle, il m'en proposa l'usage; mais prévenu contre tous les remédes, par l'inutilité constante de tous ceux que j'avois employé jusqu'alors, je refusai d'employer celui-ci. Mon neveu ne se rebuta pas, il revint plusieurs sois à la charge, & il obtint à force de follicitations que j'en ferois du moins l'essai. Je le fis, & le remêde ayant opéré avec beaucoup de douceur fans me causer la moindre fatigue, je me déterminai à en prendre une prife tous les quatre ou cinq jours. Bien de gens blâmèrent ma résolu-

tion & les importunités de mon neveu qui me l'avoit pour ainsi dire arrachée : on décida que ce reméde hâteroit ma dernière heure, que l'évacuation considérable de bile qu'il opéroit en moi alloit faire changer tout mon fang en bile, que c'étoit un reméde corrosif, un poison lent, &c. Toutes ces pauvretés me firent impression alors : après cinq ou six prises, j'abandonnai le reméde pendant près de deux mois, & je n'en voulois plus entendre parler. La constance de mon neveu vainquit toutes mes repugnances : je recommençai à en prendre une prife tous les huit jours, & je n'eus pas continué deux mois que j'éprouvai beaucoup du mieux; les accès de ma maladie furent bien moins violens, & au lieu de revenir tous les quinze jours, ils ne revenoient qu'au bout d'un mois. Successivement ils reculèrent jusqu'à cinq, six ou sept semaines, selon que j'étois plus ou moins attentif à me priver des alimens de difficile digeftion. J'avoue que je ne me suis pas gêné long temps sur cet article; à mesure que je me suis vu dans un bien. être où je ne m'étois jamais flatté de parvenir, j'ai voulu user des privilèges de la convalescence, & je les étendois si loin que je ne me resusois rien, & que je mangeois indistinctement de tout ce qu'on servoit à table.. Pour ne rien dissimuler, j'ajouterai qu'il y a eu quelques mois où je ne me nourrissois exactement que des choses les plus contraires à ma guérifon, parce qu'elles étoient les plus conformes à mon goût. l'ai lieu de croire que cette indiscrétion a un peu retardé ma parfaite guérison, mais enfin elle ne l'a pas empêchée : l'usage régulier de ma fidèle Poudre tous les huit ou dix jours a extirpé au bout d'un an, malgré l'omission de tout régime, cette cruelle maladie, qui dans le régime le plus rigoureux & les remédes les plus recherchés avoit jeté pendant quinze ans les plus profondes racines. Je jouis maintenant d'une fanté parfaite, d'un teint frais, de toute la force de mon tempérament. Qui me l'eût dit ! qu'à l'âge de soixante-cinq ans, avec un reméde si simple & si doux, je me délivrerois d'un mal invétéré que toute la Médecine n'avoit pu réduire dans la vigueur de mon âge : tout le monde en est

Médecine universelle.

surpris ici, & bien de personnes ont crié au

miraele.

Mais ce qu'il y a de remarquable dans l'usage que je fais de ce reméde, c'est que je ne fuis jamais si frais, si léger, si gai que les jours auxquels je le prends: point de fatigue ni d'échauffement pendant l'opération, point de nausée ni de dégoût après; bien au contraire mon appétit redouble ce jour-la, je dîne mieux qu'à mon ordinaire, je fors l'après-dîné comme les autres jours, & je me trouve copieusement purgé, sans avoir eu ni la bouche empoisonnée ni mes entrailles déchirées, comme je l'éprouvois autre-

fois dans l'usage des médecines ordinaires.

Voilà, Monsieur, les effets uniformes & constans que produit en moi votre poudre purgative, au vu & au su de tout le monde ; seroit-il posfible après cela que ce reméde fut un poison, comme l'ont affuré quelques Médecins ? Non , la chose n'est pas possible, & mon suffrage en cette occasion fut - il isolé de tous ceux qui se sont rassemblés de toutes les parties du monde en faveur du reméde, suffiroit, ce me semble, pour décider infailliblement le contraire : je ne parte que d'après l'expérience la plus évidente & la moins équivoque. Mes entrailles ne sont pas à l'épreuve du poison, j'en ai la démonstration complette dans le déplorable état où m'avoient réduit les remédes même reconnus pour bons par toute la Médecine, j'en ai fait le détail ci-dessus. Réduit à l'extrémité, j'abandonne tous ces remédes pour me fixer à un seul qu'on assure être un poison. Est-il seulement permis de penser que par l'usage d'un poison, de quelque nature qu'il puisse être, lent ou actif, je vienne à bout d'éteindre le feu de mon sang, de le purisier entièrement de la corruption universelle & incurable que la Médecine y avoit reconnu, de rafraichir mon teint, de rétablir mon estomac, de renouveler mes forces, & de me retirer d'entre les bras de la mort pour me rendre une fanté parfaite ? J'avoue que l'attribution de tant d'heureux effets à un poison avéré me paroît une chimère inconcevable ; cependant les effets exifrent, & on ne peut les contester: l'usage du prétendu poison n'est pas moins constant, & c'est à la suite d'environ quatre - vingt prises que ma guérison est arrivée. Que peuvent répondre à cela les plus ingenieux adversaires de la Médecine

universelle ?

Vous ne le devineriez pas ; Monsieur , ce qu'oa a imaginé pour résoudre ce problème! On m' dit que ma guérison n'est pas l'esset de vos pout-dres , que quand même je n'en aurois point pris , l'aurois également pu guérir par la seule instuence de la vieillesse, qui moins fertile en humeurs qu'un âge moins avancé , sournissoit moins de matières & d'alimens à la maladie que l'éprouvois : de plus , on m'a prédit que l'usage fréquent que je faisois de la poudre , attaqueroit infailliblement le genre nerveux , que bientôt mes mains trembleroient , que ce premier accident seroit suivi à la fin de quelque catastrophe fâcheuse, & que je feross très bien de renoncer à ce remé-

de caustique.

Il ne me convient pas affurément d'entrer en lice avec un Médecin estimable, dont le public admire avec raison les talens, & à qui j'ai donné personnellement tant de preuves de ma confiance; mais puis-je dissimuler la surprise où je suis en rapprochant ces raisonnemens de ma propre expérience. Quoi ! la vieillesse toute seule m'a guéri, ou m'auroit guéri; mais c'est précisément le contraire : ma maladie n'a fait que croître & s'irriter davantage à mesure que j'ai avancé en age, on le voit par ce que j'en ai dit ci-devant. Moins vive dans fa naissance, cette cruelle maladie a fait de continuels progrès jusqu'à l'âge de 60. ans, où on peut dire qu'elle étoit parvenue à son dernier période, je n'avois plus que la mort devant les yeux. Environ un an après, je me trouve guéri, & c'est la vieillesse toute seule qui a fait ce prodige, & 60. ou 80. prises de poifon, fur-ajoûtées dans cet intervalle à un mal devenu extrême & déclaré incurable, ne peuvent s'opposer efficacement aux heureuses influences de cette année de ma vieillesse; & la source fatale d'humeurs, qui croissant toujours jusqu'à ce

E 1/

moment, fournissoit un aliment presque continuel à mes insirmités, se desseche tout à couppar la seule crise de l'âge, ôte à ma maladie & au poison toute leur activité, & empêche tous leurs mauvais esses. La Médecine expliquera peut - être des phénomènes si singuliers : pour moi, qui suis tout-à fait étranger aux secrets de cette science, je mérite au moins qu'on me

pardonne la surprise qu'ils me causent. D'ailleurs le bien-être actuel que j'éprouve me tranquillife un peu sur l'accomplissement des sunestes prédictions qu'on m'a faites : non seulement mes mains, mais tous mes membres étoient mal assurés & tremblans du temps de ma maladie, aujourd'hui par la grace de Dieu ilssont parfaitement raffermis; je ne m'appercois point que le genre nerveux ait été attaqué en aucune partie, quoiqu'âgé de 65. ans, ma main est presque aussi ferme que dans ma jeunesse. Pour l'avenir, il en arrivera ce qu'il plaira au bon Dieu, je crois toujours pouvoir fans imprudence user quelquesois de votre poudre, & il y a bien de l'apparence que si mes mains deviennent un jour tremblantes, ce sera plus par la caducité de l'âge, que par l'usage de ce poison bienfai-

Je pourrois confirmer ma propre expérience par celle de beaucoup de personnes, qui, à mon exemple, ont voulu courir les risques du poison, & qui toutes s'en louent; mais ce détail seroit trop long, & je le crois inutile pour donner du poids à une guérison aussi frappante que la

mienne.

C'est donc par une erreur de sait toute sensible qu'on a donné le nom de poison au reméde le plus doux que je connoisse, moi qui en ai pris de toutes les espèces. Comme ce n'est que par Pexpérience des malades que Mrs. les Médecins peuvent s'assurer infailliblement des propriétés d'un reméde, j'ai cru, Monsieur, devoir leur rendre un compte sidéle & détaillé de celle que j'ai fait de vos poudres, bien persuadé que leur esset en moi ne pouvant se concilier avec l'idée de poison, Mrs. les Médecins retrancheront

desormais de leur censure cette qualification insoutenable par une conséquence toute naturelle. Je me persuade encore que la même main, qui dans une ordonnance donnée depuis peu à un malade, a cru devoir répandre une tache d'infamie sur le poison prétendu, & releguer ce reméde dans la boutique des charlatans, effacera en toute occasion ces traits injurieux échappés à la prévention. Guidé déformais par les principes lumineux d'une expérience que chaque moment de ma vie appuye & confirme, elle rectifiera sans doute le jugement porté contre les Poudres, & se fera un devoir de réparer d'une manière digne d'elle la fortie peu mésurée faite sur l'Auteur du reméde, qui par sa qualité de-Médecin, par la réputation dont il jouit, par l'estime dont le public l'honore, & par les faveurs même dont le Roi l'a gratifié, & par bien d'autres endroits mérite assurément d'être: ménagé & respecté sur-tout parmi ses confrères.

Je laisse à des mains plus savantes la discussion des autres objections qu'on fait contre vos: Poudres & contre votre système sur l'origine des maladies : ces matières sont trop au-dessus de : ma portée pour qu'il me foit permis d'en dire mon sentiment. Je me borne à désirer, que ceux à qui il appartient de prononcer veuillent bien; avant que de porter leur jugement, évaluer avec impartialité la force de mon témoignage, & ne parler comme moi que d'après le fens intime ; je doute qu'alors il fe trouve beaucoup de voix contre le reméde. Quoiqu'il en arrive, mon existence en fera l'apologie tant qu'il plaira au Seigneur de me laisser sur la terre, & ma bouche : confacrée par état à la vérité, ne se fermera que par ma mort aux expressions de la reconnoissance que je dois au reméde précieux par lequel je vis & à son respectable Auteur. C'est dans ces sen-



# LETTRES ADRESSÉES

# AM. DUBOURG,

Doctour Régent de la Faculté de Médecine de Paris, pour être insérées dans sa Gazette, en réponse de ce qu'il a avancé d'après le Sieur Tissot, dans celle No. XXVI. contre le Reméde universel & son Auteur.

N me communique la Gazette de Méde-cine Nº. XXVI. du 31. Mars 1762. où vous donnez pour & contre la Poudre d'Ailhaud. Je n'ai pu voir qu'avec mépris la façon d'éerire du Sieur Tiffot qui ne craint point d'a-

vancer des faussetés sans leur donner la moin-

dre apparence de vérité.

Il veut prouver la causticité du reméde dont mon Père est l'Auteur, en difant : peu heureusement ont eu autant de vogue que les Pou-dres d'un nommé Ailhaud habitant d'Aix en Pro-

vence & indigne du nom de Médecin.

Qui ne voit que le sieur Tissot se contredit ? eft-il possible en effet qu'un reméde caustique ait acquis de la vogue & de la réputation dans tous les païs du monde ? peut-il ne pas savoir que le nom de Médecin qu'on donne à ceux qu'on en a cru dignes après les examens usités dans les Universités, convient sur-tout à ceux d'entr'eux qui, Medecine universelle.

par des talens particuliers, se distinguent de la foule? peut-il douter des talens particuliers de mon père, qui l'ont mis en état de donner la quintessence des remédes, en réunissant dans un seul l'esset de tous les autres? peut - il ignorer qu'une expérience non interrompue de plus de soixante ans a démontré ce que mon père a avancé, & moi d'après lui ? tout l'univers en est instruit.

Il croit prouver ses faussetés en assurant que quiconque annonce un reméde universel est un imposseur, & qu'un tel reméde est impossible & con-

tradictoire.

A-t-il pu parler de même fans trahir fon propre fentiment & fans craindre d'être démenti par un nombre infini de perfonnes de probité de tout état, de tout fexe, de tout âge, de tout tempérament, habitants divers pays du monde & atteints de différentes maladies, qui ayant employé avec fuccès le reméde prétendu cauftique, même dans les maladies les plus défespérées, pour avoir résisté aux remédes ordinaires, ont déclaré par pure reconnoissance que ce reméde est le plus doux & le plus efficace de la Médecine ?

Ces témoignages rendus publics dans le Traité de mon père imprimé en 1755. & dans le Précis que l'en ai donné en 1765. reimprimé en 1761, ne démontrent-ils pas que les différentes maladies dont l'homme est affligé, ayant été guéries par un feul reméde, il faut de nécessité que la cause qui les produit soit la même, & qu'elle procéde des humeurs non filtrées & arrêtées que ce reméde à évacué, & des obstructions qu'il

a détruit ?

Ces témoignages ne démontrent-ils pas encore Puniversalité de ce reméde qui, sans pouvoir jamais nuire, a toujours guéri dans le cas de posfibilité ceux qui en ont usé avec des intervalles plus ou moins grands, selon que leurs maladies & leur état l'ont exigé.

Enfin le Sr. Tiffot ne craint point de mettre le comble à ses mensonges en ofant avancer qu'il soigne depuis long - temps plusieurs malades

 $\mathbf{E}$  v

dont il adoucit les maux sans espérer de les guéris jamais, & qu'ils ne doivent les tristes jours qu'ils

coulent qu'à l'usage des Poudres.

Ne lui dira-t-on pas avec plus de fondement qu'il n'y a qu'un imposteur qui puisse avancer pareilles fausietés, & qu'il est véritablement impossible & contradictoire que le reméde universel n'ayant cesse depuis plus de soixante ans d'opérer des essets merveilleux dans tous les pays du monde, en ait opéré de contraires sur les seuls malades qu'il soigne?

La charité ne me permet pas de dire tout ce que je pense de la conduite du Sr. Tissot, je l'aurois même méprisée entièrement si l'instruction du public n'eut exigé de ma part cette réponse. Je vous prie, Monsieur, de la faire imprimer dans la première de vos feuilles, & d'être persuadé de la considération parsaite avec laquelle

j'ai l'honneur d'être, &c.

Signé, Ailhaud, Baron de Castelet. A Aix, le 4. Mai 1762.

JE fai que vous donnez au public une feuille intitulée Gazette de Médecine ( pour & contre la Poudre d'Ailhaud) dans laquelle vous faites, dites-vous, l'office de rapporteur avec le moins de partialité, &c. L'intérêt du public exige que je vous adreffe ( avec prière de vouloir l'inférer dans votre première Gazette) le détail des effets que j'ai éprouvés avec succès de la fusdite Poudre, & qu'ont éprouvé de même tous mes domestiques, plusieurs habitants de ce lieu, de cette terre & dans ce voisinage.

Depuis environ 30. ans , j'entendois parler des fuscities Poudres & de leur efficacité pour l'hydropisse & pour la vérole. Dans l'idée qu'il devoir entrer dans cette composition du jalap & du mercure, cela sit peu d'impression en moi, qui ai toujours eu beaucoup d'éloignement pour l'essai des remédes dont on ignore la composition.

Ce qui m'a déterminé à user de ladite Poudre

d'Ailhaud, ce fut la guérison en 1757, de mon. valet de chambre, d'un abcès dans la tête, opérée par la sixième prise des susdites poudres ... qui lui fit rendre par les narines tout le fang caillé qu'il avoit dans sa tête, avec beaucoup d'évacuation par le dos. Cette guérison inespérée d'un homme qu'on croyoit perdu fans ressource, auquel on avoit administré les Sacremens. fit une si forte impression en moi, que dans une attaque de goutte que j'essuyai en Septembre 1757, je ne voulus point d'autres remédes que letdites poudres, & depuis ce temps - là, quels effets merveilleux n'en ai-je pas ressenti ? Point de douleur de goutte dans cette attaque & dans celles que j'ai essuyées depuis. Il y a 5. ou 6. mois que je n'en ai point eu la moindre impression, au moyen d'une prise desdites poudres que je prends chaque mois par précaution.

Une seule prise fit disparoître une sluxion catarreuse à une de mes oreilles; trois prises pendant trois jours de suite ont guéri deux sluxions érésipélateuses à mon visage de huit à neuf jours d'intervalle de l'une à l'autre, en me faisant uriner du sang épais & soncé avec trois grumeaux de sang. Les dites poudres ont prévenu un abcès qui se seroit formé dans mes reins, en me faisant rendre par les urines le 17. Juillet 1761. 28. petites pierres comme des grains de millet menu, & une vingt-neuvième grosse comme un petit haricot, où il s'en trouva cinq petites attachées : les dites poudres ont prévenu une grosse

pierre qui se formoit dans mon corps.

Une verrue à mon visage depuis plusieurs années, & une autre qui commençoit à paroître,

ont difparu-

Depuis plus de 30. ans mon estomac avoit peine à digérer, & j'allois à la garderobe deux sois par jour & souvent trois: depuis l'usage que je fais desdites poudres, je suis deux ou trois jours sans aller à la garderobe, & graces à Dieu & auxdites poudres, dans un âge fort avancé, je jouis d'une parsaite santé avec la même force, le même appétit, & le même embonpoint qu'à l'âge de 50, ans.

Ce qu'il y a d'admirable desdites poudres, c'est que non feulement elles guérissent la maladie pour laquelle on les prend, mais en la guériffant elles en préviennent d'autres, comme on verra cidessus que je l'ai éprouvé, & comme le marque feu Mr. Ailhaud dans son Traité de 1755.

Mr. de la Konquette, Gentilhomme de ce voifinage, fut guéri radicalement vers les Fêtes de Paques 1761, avec neuf prifes des Poudres d'Aithaud, fans la moindre faignée, d'une pleu-

résie & d'une péripneumonie à la fois.

Madame son épouse fut guérie en 1760. d'une hydropisse de poitrine formée, avec les mêmes

Une femme dans cette terre fe croyant groffe de trois mois, ayant une grande perte, le Chirurgien de ce lieu lui donna trois jours de suite trois prites des Poudres d'Ailhaud : la première fit cesser la perte, la seconde l'évacua beaucoup. & la troisième lui fit rendre le faux germe, ce qui étonna si fort le Chirurgien, qu'il ne pourroit le croire s'il ne l'avoit vu.

Le Curé de ce lieu, âgé de 80. ans, a été guéri avec quatre prises desdites poudres d'un tenesme & flux de fang, & quelque temps après, avec autres quatre prifes desdites poudres, d'une fié-

vre continue avec un fort épuisement.

La niéce dudit Curé, avec quatre prises desdites poudres, a été guérie d'une érélipèle au vi-

sage, sans saignée ni autre remêde.

Il y a environ un mois qu'une femme de 24. à 25. ans, dans une grange de cette terre, a été guérie d'une péripneumonie avec deux feules prifes desdites poudres: on vouloit lui en faire reprendre pour affermir sa guérison, elle n'a point voulu, & se porte bien.

Dans ce même lieu & dans la même terre, les mêmes susdites poudres ont guéri deux hydropiques, un épileptique, des fluxions de poitrine, des douleurs de rhumatisme & de sciati-

que, & la vérole avec onze prifes.

Mr. le Chevalier Moure, résident à Villegailhene, Diocèse de Carcassonne, que je ne connoissois point, est venu ici me remercier, il y a quelques mois, du conseil salutaire que j'avois donné à un de ses bons amis, de lui faire prendre lesdites Poudres d'Alihaud, qui l'ont guéri radicalement de deux polipes pendants à ses deux narines depuis six années, dont la Faculté du voitinage n'avoit pu le guérir.

La femme de mon chaffeur (qui dans un abcès violent d'épilepsie mêlé de folie, auroit étranglé fon fils unique âgé de 3, ans qu'elle aime tendrement si on ne lui avoit ôté) a été guérie avec cinq prisés des mêmes Poudres de Mr. Ailhaud.

Je crois qu'en voilà affez pour remplir l'objet d'Avocat pour, fans craindre d'être démenti sur

aucun des articles ci dessus. Je suis, &c.

Signé, Le Marquis de Lordat-Bram.

A Bram par Castelnaudary haut Languedoc, le 16. Mai 1762.

C'Est avec une extrême surprise que je vois dans l'article qui m'a été communiqué de la Gazette de Médecine N°. XXVI. du mercredi 31. Mars 1762, les bavardises que Mr. Tisso a eu l'impudence d'avancer contre la Poudre d'Ailhaud & son Auteur. Qui pourra voir sans indignation les termes offensants Mr. d'Ailhaud vrai ami de l'humanité! Qui pourra jamais se laisser prévenir par une telle ruse! Ce ne sera, graces à Dieu, ni moi ni ma famille, qui n'aurons que le reméde universel à opposer à tous nos maux.

Depuis nombre d'années, la véritable Poudre d'Ailhaud est le feul reméde qui a été employé dans mon logis, où il m'a gueri dans les premiers jours de la présente année 1762. d'une suxion de poitrine. Un nombre d'autres merveilles que Mr. d'Ailhaud pourroit bien avoir imprimées de ma part, jointes à celles que ce reméde opère journellement sous mes yeux, sans excepter les maladies inflammatoires sur tendres enfans, sur vieillards & sur autres personnes de

tout état, de tout fexe & de tout tempérament, ne pouvant me laisser douter de la fanité & de l'universalité de la véritable Poudre d'Ailhaud, fait que je ne puis voir les écarts de Mr. Tisson

ou'avec horreur.

Comme vous déclarez, Monsieur, votre office de Rapporteur dans cette affaire, j'ose me persuader que vous voudrez bien, s'il vous plaît, faire imprimer dans vos premières seuilles cette lettre que l'amour pour l'humanité & la reconnoissance que je dois aux Mrs. d'Ailhaud Père & l'ils m'ont dictée, vous priant d'être assuré de la parfaite & respectueuse considération avec laquelle, j'ai l'honneur d'être, &c.

Signé, De Nogueret de Teouliere, ancien Officier.

A Teouliere près Puymirol en Agenois, le 17: Mui 1762.

Ans vouloir entrer en lice avec M. Tissot que Jie n'ai jamais counu, sur les réslexions critiques qu'il fait sur la Poudre de Mr. Ailhaud, je dois comme bon citoyen & ami de la vérité faire l'éloge de cette poudre. Le bien qu'elle m'a fait & à un très grand nombre de mes amis & connoissances qui en ont pris à mon exemple, neme permet pas de garder le silence fur tout le mal que Mr. Tissot en dit; je n'ai lieu que de m'en louer depuis vingt ans que j'en fais usage. Te fus attaqué à l'âge de 40. ans d'un mal de tête considérable qui ne me quittoit ni jour ni nuit; je me mis entre les mains du célébre Dumoulin qui exerça pendant un an ses grands talens sans pouvoir me procurer du foulagement. J'observe que jusques à ce moment je n'avois jamais été ni saigné ni purgé: lassé d'être dans cet état. & voyant que je dépérissois, le hasard me sit rencontrer un de mes amis qui alloit voir un des siens qui étoit attaqué depuis cinq ans de la même maladie; cela excita ma curiolité, & je sus le voir avec mon ami. Nous le trouvâmes dans

une parfaite convalescence qui déjeunoit d'un très bon appétit avec une tasse de chocolat & un petit pain : ce trait me frappa si fort qu'il m'en ressouvient comme si c'étoit hier à soir. Je vous laisse à penser combien je sus empressé de lui demander ce qui pouvoit avoir occasionné fa guérison; il me dit que c'étoit 25. prises de la Poudre de Mr. Ailhaud qu'il avoit pris en six semaines de temps. Après qu'il m'eût fait le détail de tout le bien que cette Poudre lui avoit procuré, je partis sur le champ pour en aller chercher une pareille quantité, dont je commençai à faire usage dez le lendemain matin. J'en pris quinze prifes en 25, jours, avec lesquelles j'ai été guéri radicalement. Ma maladie n'étoit autre chose que beaucoup de glaires très petrifiées & de la bile dont les premières évacuations se sont faites avec beaucoup de douleurs dans les intestins; mais l'humeur une fois bien détrempée avec plus de quatre pintes d'eau tiéde par jour legérement panée, & cinq ou fix bouillons par jour très succulents, le reste de l'évacuation s'est fait sans la moindre douleur, de facon qu'au bout d'un mois & demi l'on ne me reconnut pas d'après comme on m'avoit vû. Depuis ce temps j'en fais usage au printemps & à l'automne de chaque année, deux prises en trois jours, & je n'ai pas eu le moindre mal de tête de cette espèce, ni ne me suis jamais si bien porté.

Mr. Bouillette, autrefois marchand de drap, rue St. Antoine à l'étoile, alors mon voisin porte à porte rue Bardubecq, fut si fort étonne de ma guérifon, qu'il sit sur le champ usage de cette Pondre pour une bile qui se répandoit tous les ans à l'automne par tout son corps : son Médecin nommé Bertrand étoit pourtant un homme d'esprit & de mérite. Cette bile le retenoit trois mois chez lui, dont il est guéri parsaiment avec cette Pondre, & n'en fait depuis usage, que quand il s'apperçoit de quelque apparence de jaunisse, ce qui lui arrive peu depuis long-temps. Ma semme, qui m'est extrêmement chère, en a fait usage ( par le sage conseil de seu Mr. Lechac de la Sourdiere, gendre de seu

114 Médecine universelle.

le célébre Mr. de Winfloup, qui m'ont dit tous deux avoir décomposé cette l'oudre, & qu'ils n'y avoient rien trouvé que de bon pour des fleurs blanches qui lui sont survenues à la suite de la perte de ses règles, dont elle est guérie parfaitement. Ensin, Monsieur, je serois trop long si je vous saitois le détail de tous les progrès que cette Poudre a fait sous mess yeux, tant dans ma famille que chez mes amis & connossances, & je puis vous dire avec la plus exacte vérité, que depuis vingt années ni ma semme, ni moi, ni mes domessiques n'ont eu besoin ni de Médecin ni de Chirurgien, non pas que je ne fasse grand cas de leurs talens.

Voilà, Monsieur, la vérité toute nue de ce que j'ai l'honneur de vous avancer, que je vous prie instamment de faire imprimer dans la première de vos feuilles pour la justification de

Mr. Ailhaud. J'ai celui d'être, &c.

Signé, Sevier de Legé, vieille rue du Tem, ple, près celle de St. Antoine.

A Paris , le 19. Mai 1762.

S I nous n'avions pas le malheur de vivre dans un siécle où il faut s'attendre à tout pour n'être surpris de rien, je l'aurois été au non plus au premier coup d'œil de l'écrit de Mr. Tissot, intéré dans votre Gazette du 31. Mars 1762. N°. X X V I.

Ce foi-difant Médecin étranger & inconnu prétend-il avoir acquis dans des Facultés loin-

taines le droit d'en être cru à son mot ?

Tout auteur qui commence par injurier celui qu'il attaque ne mérite pas d'être lu; on dit en bon françois, la raifon lui manque. Ah! peutêtre ignore-t'il la valeur des termes d'une langue polie qu'il n'a pas fucé avec le lait; en ce cas, au lieu de lui rendre dents pour dents, injures pour injures, il mérite qu'on l'excufe & qu'on lui pardonne ses méprites sur les qualités & les

mérites des Mrs. Ailhaud Père & Fils ; ce n'eft peut-être que d'un falfisicateur de leur Poudre

dont il veut parler.

S'il ses avoit connu de plus près, il se seroit bien donné de garde de les croire indignes d'un art qu'ils ont possédé & possédent encore au parfait, qu'ils exercent avec un defintéressement & une charité dignes des plus grands éloges, d'un art qui leur a mérité l'augmentation des ti-

tres glorieux d'une noblesse distinguée.

Il n'est pas étonnant, Monsieur, de voir gens de métier s'élever à tort & faire fléche de tout bois contre une Poudre qui les rend inutiles à tous ceux qui y ont une parfaite confiance. Depuis près de vingt ans que j'en use avec succès pour des maladies que j'ai apportées du sein de ma mère, comme asthme, rupture, &c. qui m'ont attiré depuis des fluxions de poitrine inflammatoires névreuses avec toux violentes & crachemens de fang, presque tous les hivers ménacé d'une hydropisse timpanique avec des humeurs froides sciatiques, & qui m'ont fait condamner par les maîtres de l'art à la paralysie de la ceinture en bas depuis 1742. à moins que les eaux que je n'ai point voulu éprouver ne m'en tirassent.

Ainsi le portent, Monsieur, quelques-unes des lettres de reconnoissance à mon bienfaiteur : j'ai été charmé de les avoir vues trouver place dans fes Traités avec celles de plusieurs gens de bien & de mérite de ma connoissance. Tous ceux & celles à qui j'ai procuré avec précaution cette Poudre merveilleuse, bien loin de s'en plaindre publient sur les toits & dans les places publiques son universalité bienfaisante, son essicacité & sa douceur; on a même jouvent crié miracle en voyant en moi un homme de foible complexion. chargé d'infirmités connues, de 77. ans, condamné à mort dès le berceau, lire & écrire fans lunettes & après avoir passé les jours & les nuits à étudier & à pâlir fur les livres, qui n'a pas ménagé fon corps, à qui tous les autres remédes étoient, tot venena, non purgans sed torquens. Extrêmement fanguin, la faignée, reméde universel tant vanté comme tel par gens qui

n'ont pas toujours été regardés comme imposseurs, me foulageoit quelquefois, mais ne me guérissoit de rien; mes veines encore grossescomme des plumes se réduisent en filasses les jours que je suis obligé de prendre de cette Poudre admirable par nécessité ou par précaution.

Enfin, Monsieur, déterminé à employer le verd & le fec pour excufer notre adverfaire, je penfe qu'il se peut que gens las de souffrir les douleurs de leurs maladies incurables se soient hazardés de prendre en tremblant une prise ou deux de cette Poudre tant vantée par ceux & celles qu'elle a tiré des portes de la mort insuffisantes pour expulser la matière première des obstructions &c des humeurs non filtrées: s'en trouvant alorsplus mal se sont jetés entre les mains de Mr. Tissot, qui a effectivement peine à les en tirer. Outre l'inconstance & l'impatience des malades, il en est peu du bas étage qui puissent ou qui veuillent s'assujettir au régime des boissons. Un jeune artisan, pour couper court à un refroidissement de poitrine & d'estomac qui le menaçoit d'hydropisse, m'a avoué qu'il en avoit pris en cachette de ses parens avec son urine. Si ce reméde avoit été aussi corrosif qu'on s'efforce de le dire sans preuve, il en devoit mourir; & au lieu d'attribuer sa mort à son imprudence, elle feroit immanquablement tombée sur moi & sur la Poudre.

Votre impartialité, Monsieur, & l'offre obligeante que vous nous faites d'être le Rapporteur du pour & du contre, m'inspire la confiance que vous voudrez bien faire l'honneur à ma lettre de l'insérer dans vos premières feuilles. Sans blesser personne, elle contient un témoignage véridique qui coule de source, que je dois à ma conscience, à Mr. Ailhaud & au public : par là vous

obligerez, &c.

Signé, Vaulcher, ancien Bibliothécaire, Professeur & Bachelier de licence de la Faculté de Théologie de Paris, Directeur du pauvre Monastère de PAve Maria d'Auxonne depuisplus de 20 ans.

A Auxonne, le 20. Mai 1762.

Omme un des plus zélés partifans de la Poudre de Mr. Ailhaud, ayant vu par hafard ce qu'en dit Mr. Tiffot dans la Gazette de Médecine, je ne puis me dispenser d'avoir l'honneur de vous dire ce que j'en pense par les effets merveilleux qu'il a fait de ma connoisfance. Je crois & suis très certain qu'il n'y a pas un plus parsait reméde dans tout le monde; il y a une vingtaine d'années que je le connois, que je m'en sers, & m'en trouve tout au mieux.

Voici deux ou trois autres productions, Monsieur, de ladite Poudre qui vous prouveront son efficacité. En 1747, que je quittai le service par une blessure dont je suis estropie, je sus à Bareges; la fiévre me prit le jour de mon arrivée, eus recours comme les autres aux Medecins & Chirurgiens du lieu; je fus faigné & purgé: la fiévre ne fit qu'augmenter & j'étois fort mal, lorsqu'au bout de neuf à dix jours arriva un ancien Officier retiré chez lui à trois lieues de Bareges, & que j'avois fort connu au service. Il me vint voir auslitôt, & me trouvant au lit tremblant, me fit promettre de ne plus voir les Docteurs du païs ni prendre de leurs remédes; qu'un Médecin des plus habiles, & qui ne pouvoit suffire à vingt lieues à la ronde, tant il avoit des pratiques, arriveroit sûrement le lendemain, & que je n'aurois plus rien à craindre. Le Médecin arrivé me visita d'abord, & m'asfura qu'en moins de trois jours je serois parfaitement guéri, & que le quatrième je serois en état d'aller où je voudrois, ce qui m'arriva exactement, & depuis je n'ai plus eu de fiévre.

Voici, Monsieur, qui prouve bien la bonté de la Poudre de Mr. Ailhaud: à la première prife que me donna ce Médecin Mr. Crampe (je n'en pris que trois prifes en deux jours, une & demie chaque fois) je lui dis que je connoissois au goût son reméde. Et qu'eft ce, me dir-il ? c'est de la Poudre d'Ailhaud. Et pourquoi,

Monsieur, me répondit-il d'un ton colère, puitque vous la connoissez n'en portez-vous pas toujours avec vous ? c'est le plus souverain de tous les remédes, & nous avons une obligation infinie à son auteur; depuis plus de 45, ans que je m'en sers, & qui est à peu près son commencement, tant sur moi que sur les autres, c'est avec un succès qu'on ne peut con-

Vous conviendrez, Monsieur, que voilà un trait des plus frappans pour constater la supériorité de ce remé le. J'ai un frère encore vivant qui s'en fert depuis plus de 35. ans, & qui seroit mort sans ledit reméde, il y en a plus de 25. Il fut obligé d'en prendre 27. ou 28. prises sans intervalle, qui le tirèrent d'une maladie des plus dangereuses. Avant de venir m'établir ici à Lyon, j'ai demeuré environ trois ou quatre ans chez mon frère à fa campagne où nous avons guéri quantité de perfonnes, quelles maladies qu'elles eussent, avec la Poudre de Mr. Ailhaud. Tous nos Campagnards, foit Gentils-hommes ou autres, ne se servent d'autres remédes depuis qu'il est heureusement connu, & avec un succès inconcevable. Je vous citerois, Monsieur, des exemples fans fin de ce que j'ai vu opérer en bien par ladite Poudre; il m'en vient un cependant que je ne puis m'empêcher de dire encore : c'est un de mes amis, & voisin de campagne, qui est plein de vie & se porte à merveille. Il y a quatorze ans environ qu'il lui vint une dartre précifément sur le nombril de la largeur & grandeur d'une main : il vint ici se faire traiter par les plus habiles pendant l'espace de cinq à six mois, au bout duquel temps son mal ne faisant que croître & s'irriter davantage, puisqu'il lui tenoit tout le ventre & les cuisses, & il retourna chez lui fort embarrassé. On lui dit, & ce sut mon frère, d'en écrire à Mr. Ailhaud; Mr. Ailhaud lui fit réponse que s'il vouloit se résoudre à prendre de sa Poudre la quantité nécessaire, qu'il répondoit sur son honneur qu'il guériroit radicalement, mais qu'il ne pouvoit pas dire au juste le nombre des prises, qu'il en faudroit peut-être

30. peut-être 100. peut-être 150. peut - être plus, peut - être moins, mais qu'il guériroit sûroment s'il en prenoit suffisamment, ce qui lui est arrivé au bout de 160. prites sans presque metre d'intervalle. Il saut convenir, Monsieur, que voilà un puissant reméde, & que jamais il ne s'en

Tous ceux qui ont eu le bonheur de s'en servir, dont je connois grand nombre, s'en louent fort, & ne sauroient qu'en dire beaucoup de bien. Je n'ai jamais connu seu Mr. Ailhaud Auteur de la Poudre, ni Mr. son Fils qui la fait composer avec la même exactitude; j'en puis parler savamment, puisque je suis obligé d'en prendre au moins tous les deux mois deux & trois prises de suite; mais je les honore & respecte infiniment.

Comme j'ai vu, Monsieur, dans ladite Gazette de Médecine, que vous vous chargez de ce qu'on vous mandera pour & contre la Poudre d'Ailhaud, que vous vous chargez, dis - je, de le faire imprimer, je vous prie de n'y pas manquer, & d'être persuadé que personne n'a l'hon-

neur d'être, &c.

Signé, Le Chevalier de Montoux, ancien Commandant de Bataillon au Régiment de Picardie, rue de l'Arcenal.

A Lyon , le 20. Mai 1.762.

A Ffectionnez-vous la vérité, comme je le dois penser, en donnant au public, pour le rassurer, dans la Gazette de Médecine du 31. Mars 1762. le rapport du Sieur Tissot Médecin, Membre des Sociétés de Londres & de Basle. qui par un raisonnement captieux & séducteur, qui fans doute vous a faisi, tend à faire proscrire la Poudre d'Ailhaud, & qui appuie fon raifonnement systématique en annoncant l'âcreté d'un reméde qui ne lui a jamais été connu, en disant : je soigne depuis long temps plusieurs malades dont j'adoucis les maux sans espérance de guérifon, qui ne doivent les triftes jours qu'ils coulent qu'à l'usage de ces poudres, & vous pourriez y ajouter, à moi - même inconnues. Mais il n'y a qu'une chose qui me révolte & m'embarrasse pour me rendre à cet avis, qui est de ne trouver jamais que des noms anonymes sans aucune indication, pas même le nom seul des malades que le Sr. Tissot traire. Ne penseriez-vous pas au contraire, ainsi que tous les honnêtes gens & amateurs de la vérité, qu'on ne doit pas se rendre à une telle énonciation qui n'a pour principe qu'une jalousse affectée, & une avarice fordide dénuée de tous fondemens & de tous moyens? Croyez-vous rendre le public affez indulgent, & hi perfuader par l'inconféquence palpable & peu résléchie du Sieur Tissot, que c'est uniquement l'intérêt de sa santé qui occupe ce Médecin? Peut-il ignorer que le reméde qu'il condamne est éprouvé chaque jour sous les yeux des Médecins sur tous les sujets qui en usent & en ont usé, abandonnés même de ceux qui l'ont attaqué? Et pour ne point vous laisser de doute je vais vous en nommer deux, qui sont la veuve Milet à Mareuil près Luçon, & la nommée Boutin, demeurant au bourg de Neuville près Poitiers, auxquelles vous pouvez en écrire pour plus de certitude : elles seroient en état de rendre justice à la vérité trahie, si elles pouvoient espèrer que vous voulussiez donner au nublic public leurs témoignages; & ce n'est que l'assurance qu'elles ont de vous déplaire qui les obli-

ge de garder le silence.

Or pour porter un jugement équitable contre Mr. Ailhaud, & le forcer de convenir, fans qu'il puisse s'en plaindre, de tous les prétendus maux & ravages que son reméde a opéré & opère tous les jours, comme l'ont annoncé & annoncent sans cesse certains Médecins auxquels il n'a, manqué jusqu'ici que la preuve, le plus sûr moyen, pour parvenir au but qu'on s'est proposé, est de défiller les yeux aux esprits prévenus en sa faveur, & leur montrer leur tort par des faits clairs & incontestables; ils se feront alors un vrai plaisir de rendre l'ame entre les mains de la Faculté, & de convenir de tout ce qui pourra tourner à son avantage; ils se frapperont la poitrine d'avoir été aveugles sur la saignée, & sourds aux émétiques aujourd'hui si salutaires, à qui des. femmes enceintes, comme il a été annoncé dans le Journal de Médecine, doivent leur falut : pour lors toute incrédulité s'évanouira, il n'y aura qu'une voix pour célébrer de si merveilleux effets. En attendant cet événement & le prononcé de jugement que vous voudrez bien donner à la satisfaction du public, recevez les sentimens avec leiquels vous honore celui qui se dit, &c.

Signé, Le Marquis d'Espaligny, grand Sénéchal de Poitou, à fa terre de Ry.

A Ry, près Mirbeau en Poitou, le 23. Mai 1762.

J E vous supplie en grace de vouloir bien insérer dans votre Gazette de Médecine l'article suivant, concernant la Poudre purgative de Mr. d'Ailhaud. La vérité, l'humanité, & le bien commun exigent de moi de recommander au public la Poudre purgative de Mr. d'Ailhaud, Baron de Castelet & Docteur en Médecine de la Faculté d'Aix; ma pratique & l'expérience que j'en ai fait quelques années, ont affez prouvé son efficacité & universalité dans toutes maladies, surtout dangereuses, n'en ayant jamais eu un mauvais effet; mais tous ceux qui ont eu assez de patience pour la continuation sont guéris radicalement; ensin, je me félicite de connostre Mr. le Docteur Ailhaud & feu Mr. son père dont nous avons ce Catharticum universale. Beaucoup des habiles Médecins anciens ont tant désiré un tel reméde que nous possédons à cette heure, ils ont connu avec nous que les maladies viennent des humeurs non filtrées & arrêtées.

De plus, quel bonheur pour le public d'apprendre par cette découverte, de pouvoir éviter l'a-

bus des saignées.

Pour mieux être convaincu de cette vérité, il mérite d'être lu le Traité de l'origine des maladies & de l'usage de la Poudre purgative par seu Mr. d'Ailhaud, imprimé à Carpentras 1755, ainsi on a bien tort de s'opposer à une si heureuse découverte, soit par jalousse ou par partialité, car ce ne sont point les ressorts pour aggrandir notre science salutaire, &c.

Signé, Helling, Docteur & Praticien en Médecine.

A Adelmansfelden proche de la Prévôté Elvangen en Suabe, par Strasbourg & Stoutgart, le 24. Mai 1762.

l'On m'a communiqué la Gazette de Médecine N°. XXVI. du mecredi 31. Mars 1762. Comme je fais partie du public, & du public instruit par l'expérience de plus de 600 prifes que j'ai pris ou fait prendre des Poudres d'Ailhaud à gens de tout état, & pour différentes maladies, tous abandonnés des maîtres de l'art, je dois dire que je n'ai opéré avec elles que des miracles de guerison. Si je ne craignois d'abuser de votre loistr, je vous enverrois le détail de toutes les cures que j'ai faites avec ces Poudres: je vous

Medecine universelle.

Commerois toutes les personnes qui en ont été guéries, & qui protestent comme moi, de ne jamais se servir d'autres remédes : je vous nommerois encore tous les Médecins qui ont été confultés avant que de faire usage des Poudres d'Ailhaud : vous verriez , Monsieur , que toutes les maladies en peu guéries par les Poudres, avoient été jugées incurables & mortelles ces Messieurs; vous trouveriez dans le nombre des personnes guéries, gens respectables & de nom, qui tous ainsi que moi vous assureroient être non seulement guéris, mais qu'ils n'ont resfenti en prenant ce reméde aucune incommodité. que les suites en ont été très heureuses, qu'il n'y a pas dans la pharmacie un reméde si benin.

Mr. Tissot se repentira donc d'avoir parlé légérement & avec trop de mépris d'un homme respectable à tous égards, comme l'est Mr. Ailhaud . & d'avoir cherché à détruire un reméde si ami de l'homme. Que veut-il que l'on pense de ses écrits? Je laisse au public & à quelques autres plumes que la mienne à le caractériser. Il femble, Monfieur, que vous vous foyiez engagé de donner au public tout ce qui vous sera écrit à ce sujet; vous m'obligerez beaucoup de lui donner ma lettre dans votre première seuille. Je voudrois bien être à portée de vous en dire plus, faire votre connoissance, la cultiver, & vous assurer de la considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, &cc.

Signé . Le Comte de Mouy.

A Lenclos près Meziere sur Meuse, le 25. Mai 1762.

C I l'intérêt & la jalousie ne prévaloient pas sur les esprits qui agissent contre le bien de l'hu-manité, Mr. Tissot ne se seroit pas avisé de clabauder contre la Poudre d'Ailhaud, comme il paroit de sa part dans la Gazette de Médecine N°. XXVI. 31. Mars 1762. Il faut en vérité que Mr. Tissor connoisse bien peu ce remede & son

Auteur pour en avoir parlé si indignement qu'il a fait! pourquoi n'a-t'il pas contradictoirement dit que la véritable Poudre d'Ailhaud est un reméde doux & universel, & que son Auteur mérite tous les éloges imaginables? Je vois un bon nombre de personnes qui ont use comme moi de ce reméde, auquel je reconnois devoir la vie, qui loueroient Mr. Tissot de dire vrai, tandis qu'on ne peut que dedaigner les impostures qu'il avance. Quelle satisfaction pour moi, tout inconnu que je sois à Mr. d'Ailhaud, de préconiser son reméde, qui à l'âge de 75. ans me procure encore le doux plaisir de monter à cheval pour aller voir mes amis çà & là.

La Poudre d'Ailhaud a enfin si bien démontré, comm'elle démontre journellement, son admirable vertu, tant sur les maladies aiguës que sur les chroniques dans cette contrée, que les plus incrédules y sont insensiblement obligés de convenir de la douceur & de l'universalité de ce reméde, qui sera toujours le seul que j'emploirai jusqu'à la mort dont il ne peut m'exempter.

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien, s'il vous plaît, faire imprimer cette lettre dans vos feuilles, & vous obligerez celui qui étant charmé de donner une preuve de sa gratitude aux louables soins de Mr. d'Ailhaud pour l'humanité, vous prie d'être assuré de la parsaite considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, &c.

Signé, Mages de St. Damien.

A St. Damien en Agenois, le 25. Mai 1762.

Les discussions qui n'ont que l'amour de la vérité pour objet, sont ordinairement exemptes de siel & de cette aigreur qui tourne moins à l'avantage de la cause vis a. Les gens senses, qu'elles ne les scandalisent. Mr. le Baron de Castelet avoit droit d'attendre de son confrère Mr. Tisso un peu plus d'égards & moins d'indécence dans la lettre qu'il a fait instrer dans la Gazette

Médecine universelle. de Médecine du 31. Mars ; mais il est plus facile de s'abaisser aux invectives, que d'établir par des raisons sensées & solides la réalité des effets dangereux qu'il attribue aux Poudres de Mr. Ailhaud. Une déclamation injurieuse peut frapper vivement l'imagination du vulgaire, mais est bien méprifable au tribunal de la raiton. J'ignore le motif qui a déterminé Mr. Tiffot à ce procédé, mais la reconnoissance que je dois à un reméde qui m'a fauvé la vie, & par le fecours duquel je ionis depuis 46, que j'ai commencé à en faire nfage, de la meilleure fanté, m'impose la loi d'en rendre hommage à l'Auteur, & à instruire Ie public du respect dû à ses talens, & des secours bienfaisans que doivent attendre de son remêde ceux qui, avec les précautions requises. voudront dans les différentes maladies dont ils feront affligés en faire usage sans crainte des finistres cataltrophes dont on les menace, & qu'éprouvent selon Mr. Tissot les prétendues victimes de ces Poudres qu'il a entre les mains sans espérance de les guérir. A la vérité l'exposé de Mr. Tissot est bien difficile à concilier avec l'expérience que j'ai par moi-même & par un nombre prodigieux de gens de tout âge, de tout sexe, attaqués de différentes maladies que j'ai vues guéries fans retour par ce reméde. Comment peut-on taxer d'acre & de mordicant un purgatif qui agit toujours avec la plus grande douceur, qu'on peut répéter conficutivement sans se sentir épuisé ni même fatigué ? Oui reut mieux en répondre que moi, qui pour coup d'esfai en ai pris au moins trois cent prises en 15. mois, & qui me porte au mieux. Il y a 17. à 18, ans qu'une maladie cruelle dont on reut voir le détail dans une de mes lettres écrite à feut Mr. Allhaud en 27. & qu'il a inférée dans son Traité, m'obligea d'y avoir, reçours. & f'ai cout lieu de m'en séliciter, réfsqu'au ourd'hui se souis à près de 60, ans de la santé la plus décidée. Cirq campagnes rudes & laborieuses que j'.i si it en Allemagne depuis 57. jusqu'en 61, que i'en ai été rappelé, n'en ont point altéré l'économie; vai

pourvu aux incommodités passagères, con me je

fais encore lorfqu'il m'en furvient avec une ou deux prises de ce reméde qu'on taxe d'être si pernicieux, & qui m'est si salutaire. Nul motif que celui de la vérité ne m'engage à donner ce témoignage d'autant moins suspect de partialité, que je n'ai jamais eu avec feu Mr. Ailhaud ni avec Mr. le Baron de Castelet son fils qu'une liaison de correspondance, ne les ayant jamais vus ni l'un ni l'autre: je n'ai d'autre objet que celui d'être utile, & de raffurer ceux que les menaces de Mr. Tissot pourroient alarmer. Est ce l'intérêt de l'humanité qui l'engage, ainsi que les autres dénonciateurs de ce reméde, à faire leurs efforts pour le proscrire ? ne prendroient-ils pas une peine inutile. Si les effets en étoient aussi funestes qu'ils s'efforcent de le perfuader, trouveroit-il des partifans? j'en appelle à leur confcience : la mienne me dicte d'en faire l'éloge & de le publier, je vous prie de me seconder dans ce dessein en insérant ma lettre dans une de vos feuilles. J'espère que vous voudrez bien déférer à ma demande, & vous prie d'être persuadé des sentimens avec lesquels i'ai l'honneur d'être, &c.

Signé, De Ruffy, Colonel du Corps Royal de l'Artillerie, Brigade de Combes.

A Dunkerque, ce 26. Mai 1762.

P N votre Gazette de Médecine N°. XXVI. du mercredi 31. Mars 1762 vous témoignez être disposé à rapporter avec impartialité le pour & le contre au sujet de la Poudre purgative de Mr. Ailhaud : en conséquence j'ai droit de me slatter que vous voudrez bien y insérer la lettre suivante.

La Poudre purgative d'Ailhaud opère journellement en ce pays comme par tout ailleurs une multitude d'effets qui approchent du prodige ; elle guérit des personnes de tout âge & de toute espèce de tempérament ; elle n'a d'adversaires

sue ceux qui ne la connoissent point ou qui opinent du bonnet sur l'avis des gens intéresses à la décrier : elle supplée au défaut de la science de beaucoup de Médecins ; elle guérit des incommodités déclarées par eux incurables ; conféquemment la pluralité des perfonnes fenfées ne fouscrira jamais à la décision du Sieur Tissot felon laquelle feu Mr. Ailhaud a été un Médecin indigne de l'être; il passera toujours au contraire pour le Salomon de son siècle dans l'esprit de toutes les personnes en faveur de qui sa Poudre: a opéré des merveilles, ou qui en auront été témoins. Est-il des bons auteurs ou d'habiles inventeurs qui n'ayent eu ou qui n'ayent leurs en-vieux & leurs critiques ? il y auroit moins d'acharnement contre le reméde, qu'on s'efforce en-vain de décrier, s'il avoit moins d'efficacité; on se flatteroit qu'il auroit le fort de beaucoup d'autres, & qu'il se décréditeroit de lui-même avec: le temps. Comment le sieur Tissot ose-t'il présumer qu'il aura assez d'ascendant sur le public fensé, pour arrêter le torrent d'une infinité de personnes de tout état qui ont ressenti en leur faveur ou qui ont vu des effets diamétralement opposés à ce qu'il ose avancer ?

On ne peut disconvenir que ladite Poudre n'ait été inefficace en beaucoup de cas; il est des maladies dont le souverain maître a rendu la guérifon impossible : si elle étoit à proscrire parcequ'elle n'opère point toujours la guérison, une pareille proscription seroit à lancer contre tous les Médecins; nul d'entr'eux n'a droit de se vanter qu'il guérit tous les malades de qui il a la par-

faite confiance.

Les impostures retombent tôt ou tard sur les imposteurs, la réputation du clairvoyant inventeur du reméde vraiment universel, a un sondement trop solide pour être renversée ni même ébranlée par les menaces d'une troupe de conjurés. J'ai par moi - même des preuves incontestables de la vertu de ladite Poudre: il y avoit vingrans que j'avois l'estomac affoibli; j'étois obligé de me borner à un seul répas par jour; j'avois eu en 1755, une bile épanchée; mon Médecin m'avoit

F iv

tiré du péril prochain où j'étois, il ne m'avoit point guéri, tout le corps m'étoit resté jaune : je trasnai l'aile jusques en 1758. à la vue de mes concitoyens; j'avois des dartres sur les mains, j'avois un genou chargé de glaires, il étoit embarrassé en ses fonctions : à peine, à l'âge de 61. ans, eus-je incorporé quelques prises de ladite Poudre, que toutes mes incommodités disparurent.

Je fus attaqué, il y a deux mois, d'une fluxion de poitrine accompagnée de fiévre, j'avois la tête fort embarrassee & un grand dégout : j'usai précisément de ladite Poudre , je me trouvai bientôt radicalement guéri. Plusieurs personnes de cette Ville en ont été aussi attaquées, leurs Médecins les ont faites faigner par quatre reprises, elles sont mortes: avec le secours du reméde univerfel je me porte à l'âge de 65, ans beaucoup mieux qu'à l'âge de 30. ou 40. ans. Mr. de l'Estanger, officier de la milice de basse Normandie, avoit depuis trois ans un dépôt de glaires à un genou & à un pied; ses Médecins avoient épuisé sans succès à son égard les ressources de leur art ; ils lui conseillerent enfin l'an passé d'aller aux eaux d'Aix-la-Chapelle, il n'y trouvaaucun foulagement; il vient de recouvrer ici la parfaite lesteté du pied & du genou avec le fecours du reméde universel.

Madame Graeb étoit entrée en fon neuvième mois de groffesse, elle avoit une sièvre lente qui la dessécnoit, ses poumons étoient affectés, elle avoit l'haleine coupée & un grand dégoût : elle excitoit la compassion de ceux qui la voyoient, on croyoit avoir tout sujet de craindre qu'elle ne mourut en couche ; elle s'étoit saite saigner sans-succès par le conseil de son accoucheuse : elle incorpora quelques prises de ladite Poudre, elle accoucha de son onzième ensant plus expéditivement & plus heureusement que des dix précé-

dens.

Il faudroit non une lettre, mais un volume entier pour rapporter toutes les guérifons frappantes opérées en ces feuls cantons depuis qua-

tre ans que le Reméde universel y est connu au grand avantage des habitans, &c.

Signé, Dupont de Castille, Conseiller-Secrétaire du Roi.

A Valenciennes en Hainaut, le 26. Mai 1762.

D Ermettez-moi de vous faire part de l'indignation que j'ai ressentie à la lecture de l'article XXVI. de votre Gazette de Médecine du 31. Mars 1762. Les impostures sans fondement que débite le Sr. Tissot contre un reméde à qui après Dieu, je dois la vie & la fanté, me révoltent. Après dix ans de maladie de différentes efpèces dont vous pourrez voir le détail dans une lettre écrite à l'Auteur de ma guérifon inférée dans le Livre qu'il a fait imprimer en 1761, pag. 160. où vous verrez que j'ai reconvert l'un & l'autre par son usage, ayant épuisé, avant d'en avoir la connoissance, la science de la Faculté de mon pays & de plusieurs Médecins de votre-Ville" consultés par ceux qui me traitoient; après avoir pris les eaux de Forges trois années de suite. & la réitération de plus de cent faignées, & avoir avalé, pour ainsi dire, la boutique d'un Apoticaire, & n'avoir retiré de tous ces médicamens qu'un épuisement affreux qui me menacoir à tout moment d'une mort prochaine, &: c'étoit toute ma confolation dans cet état de langueur, lorsque le Seigneur envoya Mr. Ailhaud me retirer des bras du tombeau. Je n'ai point étudié en physique, je me moque des grands termes dont se sert la Faculté pour faire : la démonstration du corps humain, mais je m'en tiens à ma propre expérience, puisque vingt prises de ce précieux spécifique m'ont entièrement rétabli la fanté, ainsi qu'à plus de cent personnes de tout âge, des deux sexes & de différens tempéramens, à qui j'en ai fait faire ulage, guéries de toutes sortes de maladies sans le secours de la faignée, & dont je vous enverrois le détail

figné même de ceux qui savent écrire , si je n'étois pas obligée de me restraindre aux bornes que doit avoit une lettre. Voilà, Monsieur, un abrégé des effets miraculeux que ce purgatif âcre &c. caustique a opéré sur ma personne, sur mon mari guéri de paralysie, sur toute ma famille, & sur toutes les personnes marquées ci-dessus. Le Sr. Tissot parle avec tant de mépris & en termes si of. fenfans de ce second Salomon, que toutes les personnes de bon sens & sans partialité qui liront cet écrit, s'appercevront facilement qu'il n'y a que le motif d'une basse jalousie qui lui remue la bile contre l'Auteur de ce reméde si utile au public, & dont il feroit bien de prendre quelques prifes pour lui purger le cerveau; mais maleré les faussetés que cet homme débite, la vérité triomphera toujours de l'imposture L'intérêt, l'humanité & le Christianisme m'obligent de prendre part au bien public, & la reconnoissance que je dois à Mr. Ailhaud, me contraienent de prendre la défense de cette vérité que le mensonge veut opprimer. J'espère, Monsieur que vous voudrez bien seconder mon zèle: c'est dans cette confiance que je prends la liberté de vous adresser cette lettre, & de vous prier d'avoir la bonté de l'intérer dans vos feuilles. J'artends de vous cette grace, comme celle de me croire . &c.

Signée, De Roguigny de Montot, à la Terre de Penly.

A Penly sur mer, par Dieppe haute Normandie, le 27. Mai 1762.

Article que vous avez inséré dans votre Gazette de Médecine contre la Poudre de Mr. d'Allhaud (après ce que Mr. Tissot en a dit pour la dénigrer ) m'oblige à faire un aveu des essets admirables & surprenans que cette poudre a fait, non seulement dans ma famille, mais aussi chez nombre de personnes de ma connois.

fance, & en Suede & en Dannemark. Des cer-tificats donnés & imprimés de tant de gens d'honneur & de distinction sussifient sans doute pour prouver cette vérité, sans que j'ave besoin d'y rien ajouter : je dois cependant ce témoighage à la mémoire de Mr. d'Ailhaud & aux foins. que Mr. ion fils continue à prendre pour le bien de l'humanité. Son reméde a été si salutaire à feu mon époux, qu'il y a toute apparence qu'il n'auroit pas vécu les dernières années de fa vie fans le secours de cette médecine. Je ne point si elle est universelle, mais il est constaté, & je l'ai vu , qu'on s'en est servi avec tout le succès imaginable contre plus d'un mal.

Vous voudrez bien, Monsieur, faire part an public dans votre Gazette de ce que je viens de vous marquer au sujet de cette poudre. J'ai l'hon-neur d'être, &c.

Signée, Dammon, Douairiere de Marteville.

A Schleswig en Dannemark , le 21. Mai 1762.

T E viens de recevoir une copie de la Gazette de Médecine Nº. XXVI, du 31, Mars 1762. où vous donnez pour & contre la Poudre de Mr. Aithaud d'Aix en Provence.

Je ne puis vous désavouer, Monsieur, que j'ai été d'autant plus indigné d'y voir que le sieur Tiffot avance des faussetés si manifestes, que je

fais profession de prêcher la vérité.

Il n'est pas douteux, Monsieur, que les personnes de probité sans nombre, de tout âge & condition, qui connoissent l'esficacité du reméde dont il s'agit, aussi bien que son Auteur, ne se recrient ce coup-ci contre pareilles impostures. ( qu'il me passe l'expression ) Il paroît bien évidemment que son dessein n'est autre que de stétrir la réputation des hommes dont la mémoire sera immortalisée dans tous les siécles. & de faire connoître au public la causticité du meilleur reméde qui ait jamais paru, dont Mr. Ailhaud

le Père est l'Auteur. Tout homme sincère & de: probité, qui a la connoissance du reméde & fon efficacité, le contredira infailliblement.

En effet, qui ne fait que Mrs. Ailhaud père & fils ne foient de très grands Médecins, & que le père par ses talens très distingués & particuliers, par fes dures & pénibles fatigues, est parvenu à cette heureuse découverte pour le bien de l'humauité. Tout l'univers entier qui a comu & qui connoît les biens immentes que son admirable reméde a opéré, opère, & opérera infailliblement, rendra témoignage du contraire de ce que ledit Sr. Tissot ose avancer.

Il voudroit assurer le public en parlant contre la vérité que celui qui veut annoncer l'universalité d'un reméde contre toutes fortes de maladies est un imposteur, qu'il est impossible de trouver un pareil reméde. & conséquemment qu'il v a con-

tradiction.

En vérité, Monsieur, toute nature, qui a des vrais sentimens, connoissant la bonté & efficacité du reméde incomparable dont il s'agit, doit nécessairement se révolter dans cette occurrence. Je ne puis vous désavouer, Monsieur, que la mienne est extrêmement révoltée. Quoi ! voir des personnes d'honneur de la plus parfaite probité dont les talens & les connoissances sont des. plus sublimes, reconnu de tout ce qu'il y a de mieux, de tout âge, de toute condition, & de rous fexes, attaquées si injustement, n'y a - t - il pas sujet de faire frémir & d'avoir horreur de pareille impudence & de pareil attentat ? Il y a apparence que ledit fieur Tissot n'a point pris la peine de lire le Traité de Mr. Ailhaud père, imprimé en 1755, ni le Précis du fils reimprimé en 1761., ni celui du Révérend Père Felix, ancien Prieur des Augustins Réformés du Couvent Royal près la Place des Victoires de Paris, imprimé en 1760., dans lesquels il auroit vu les lettres écrites de personnes du premier rang, de disférens pays du monde, par pure reconnoissance, qui démontrent évidemment que dans toute la médecine, il n'y a point de reméde ni si doux dans les opérations, ni si efficace pour guérir toute

forte de maladies possibles. S'il prenoit la peine de les lire, il verroit que bien s'en faut que le reméde de Mr. Ailhaud soit caustique (comme il le prétend) mais qu'il guérit essetivement les maladies mêmes invetérées regardées incurables par Messieurs de la Pharmacie, & de différente espèce par ses douces & bénignes opérations, rompant, brisant, defaisant, & expulsant tous les embarras & mauvaises matières qui affligent l'homme en suivant exactement les règles preferères

Je puis , Monsieur , parler favamment : quand même il n'y auroit des témoignages si authentiques & dignes de foi , insérés dans les Traités dont j'ai déjà parlé , les expériences que j'ai devers moi depuis environ 17. ans des prodiges opérés sous mes yeux , avec le seul & unique reméde dont il s'agit , doivent être plus que suffifans pour convaincre le plus incrédule. Graces à Dieu , ceux qui me connoissent m'accordent la grace de me croire incapable de vouloir imposer , & ceux qui ont éprouvé les effets merveilleux de la poudre , rendent la justice & la recon-

noissance due à l'Auteur.

Il me seroit très difficile, Monsseur, pour ne point dire impossible, de vous faire le narré de toutes les guérifons opérées fous mes yeux avec le seul secours de la poudre purgative de Mr. Ailhaud Docteur en Médecine d'Aix en Provence pendant les 17. années que j'ai le bonheur de la connoître : les différentes personnes ( qui sont en très grand nombre ) travaillées de différentes maladies, même les unes regardées incurables, après avoir été saignées & traitées par les secours ordinaires de la Pharmacie qui ont été guéries avec ladite & seule poudre, rendroient témoignage de la vérité que j'expose si la nécessité l'exigeoit. Quoi donc! le nombre des maladies guéries par ce seul & unique reméde est-il si grand ? Y en avoit-il de graves? Y en avoit-il de celles qui étoient regardées incurables? Je ne puis le désavouer, Monsieur, elles étoient de différentes espèces plus ou moins graves, les unes regardées mortelles, les autres incurables après

les traitemens ordinaires : ce sont , Monsieur des fiévres lentes, malignes, pourprées, putrides, continues, intermittantes, hydropisies condamnées à la ponction, phthisies, pleurésies, scorbuts invétérés, dissérentes coliques .... enflures, enflures avec des boutons à la jambe menaçoient beaucoup..... maux des yeux, xions, paralysies, érésipèles, défaillances, continuels vomissemens, règles supprimées, règles remontées, même avec enflure de tout le corps devenu jaune comme du coing, maux de ventre très aigus avec fiévre dans la groffesse des femmes, manquement de respiration, rétention d'urine, attaques de petites pierres, petite vérole. poupre avec le gosier serré ne pouvant presque rien avaler, avec rétention d'urine & perte de vue, squinancies avec sièvre, dyssenteries même avec fiévre, &c.

L'admirable reméde de Mr. Ailhaud s'est rendu vainqueur & triomphant fous mes yeux, & suivant le rapport que plusieurs personnes dignes de foi m'en ont fait, en donnant la santé aux assligés dans disserns endroits, Paroisses & Vil-

les du Diocèfe, même d'Espagne.

On doit donc, Monsieur, conclure nécessairement avec le très respectable Auteur du reméde incomparable, que toutes les maladies n'ont qu'un seul principe général, qui sont les humeurs non filtrées & arrêtées qui affligent tous les malades, & que la pondre par sa très bénigne activité les chasse, les expulse pour donner le grand trésor de la santé aux malades; par conféquent le sieur Tissor a eu très grand tort de vouloir insinuer dans les esprits du public, que de si grands & respectables Médecins doués de talens supérieurs sont indignes d'en porter le nom.

Il ofe encore ajouter sans scrupule, en trahissant indubitablement son propre sentiment pour mieux insinuer dans les esprits du public ce qu'il avance très injustement & témérairement, pour ne point dire quelque chose de plus : qu'il soigne depuis long temps pluseurs malades dont il adoucit les maux sans esperance de les guérir jamais, &

qu'ils doivent attribuer leurs triftes jours aux susdis

tes Poudres.

Le sieur Tissot n'a point certainement pensé qu'en parlant de cette forte il se déshonore luimême; ne devroit-il pas craindre d'être démentipar une infinité de personnes de toute qualité du vaste univers qui connoissent, d'une manière à n'en pouvoir douter, la noblesse, la science. les talens sublimes & tous particuliers ( & ce qui surpasse tout ) la probité de ceux dont on soutient la juste cause? Ne devroit-il pas voir que les certificats innombrables des personnes dignes de foi & délintéressées, annoncent l'évidence & la démontrent? La véritable Poudre dont il s'agit ne fauroit jamais produire aucun mauvais effet. (scienter loquor) Sans plus parler, Monsieur : de ce que i'ai vu sous mes veux des opérations admirables de la divine poudre sur différentes personnes externes, travaillées de différen-tes maladies, comme je l'ai démontré, les quantités des poudres en question, que moi-même & ma famille avons prises en différentes maladies; les unes graves, les autres aigues & même défefpérées, démontrent évidemment qu'il n'y a point dans toute la Médecine un reméde qui puisse approcher en bonté de celui-ci. Je viens encore d'en prendre novissimé sept prises dans l'espace de dix jours pour détruire une fluxion qui m'étoit survenue sur la gencive droite qui me causoir béaucoup de douleur avec enflure du même côté. Je ne fuis pas trompé dans mon attente : la poudre a emporté tout obstacle. Ah! l'aimable reméde qu'on peut prendre hardiment & sans crainte d'aucune mauvaise suite, & le réitérer si souvent. Je vous assure, Monsieur, que je n'hésiterois pas à le prendre les 30. 40. jours s'il le falloit consecutivement, tant le remêde est bénin; doux & bienfaifant; quel est, s'il vous plaît, le reméde dans toute la Médecine qu'on puisse réitérer si souvent sans craindre aucune mauvaise fuite? Il n'y en a jamais eu aucun.

L'expérience qui furpasse toute science sait bien voir qu'après deux ou trois médecines consécutives que les malades prennent, ils sont ré-

duits dans un grand abattement & foiblesse, & que si elles n'opérent pas, on commence à crain-

dre pour eux:

Le sieur Tissot encore un coup a donc très grand tort de dire pour comble de toutes impostures, qu'il soigne des malades dont il adoucit les maux sans espérance de les guérir jamais. & que les triftes jours qu'ils coulent doivent être attribués à la Poudre de Mr. Ailhaud.

En vérité, Monsieur, le sieur Tissot ne pense pas: on peut dire que la passion l'a aveuglé : en voulant déshonorer & détruire de si grands per-Jonnages, il se détruit & il se déshonore lui - même, il donne certainement très mauvaise idée au public de sa personne, il feroit très sagement de retracter tout ce qu'il a avancé, il auroit plus d'honneur, & il mettroit sa conscience à

l'abri de tout reproche.

Comme j'ignore l'art de la Médecine, je ne puis pas raisonner en Médecin, ainsi vous pardonnerez, (s'il vous plaît) les fautes de mon ignorance: j'ai cru devoir vous exprimer mes sentimens tout simplement; la chose m'a paru de très grande importance, puisqu'il s'agit de conserver la réputation si bien & dûment établie des personnes si dignes, reconnues pour telles dans tout l'univers, & de la conservation de: l'humanité qui indubitablement surpasse tout le bien du monde.

Mon intérêt, Monsieur, n'est autre que de foutenir la justice & chercher le bien public, ce que je promets de faire jusqu'au dernier de mes

foupirs.

Je serai charmé de trouver des occasions pour convaincre le public de la bonté de mon cœur

pour lui.

Veuillez, Monsieur, agréer que je vous prie de vouloir inférer cette Lettre telle qu'elle est dans vos feuilles, & d'être convaincu du parfait respect avec lequel j'ai l'honneur d'être . &c. Signé, Haraneder, Prêtre.

A Urrugne, près de St. Jean de Luz. Diocèfe de-Bayonne, le 5. Juin 1762.

J'Ai vu par des imprimés le tort manifeste que l'on fait aux Poudres d'Ailhaud. Je n'entreprendrai pas leur analyse ni leur désense, je me contenterai de dire & de rendre, aussi bien que je le pourrai, ce qui est arrivé dans ma famille sous mes yeux, tant sur ma personne que sur celle de ma semme & de mes ensans. Si vous avez lu, Monsieur, l'imprimé de Mr. Ailhaud, vous trouverez dans ma lettre de remercâment à cet illustre Médecin, la vérité la plus exacte, & que j'ai été guéri avec dix - huit prises de poudre que je pris en 21. jours, d'un mal de tête habituel, de foiblesse dans les nerss au point de ne pouvoir pas saire cent pas sans m'asseoir, des dartres que j'avois depuis sept ou huit ans & de la gale.

Pour mes enfans je ne me fuis jamais fervi

les vers.

Ma femme, sur l'expérience qu'elle m'avoit vu faire de ces poudres, se trouva quelque temps après dans le cas d'être purgée; elle ine demanda une prise de cette poudre : une heure après l'avoir avalée, elle commença à aller au bassin avec beaucoup de tranchées, & bref dans le courant du jour, elle fut au bassin au moins cent fois avec les mêmes douleurs & jusques au sang avec une fiévre fort aiguë : elle ne fit d'autres remédes par mon conseil, pour faire cesser tous ces accidens, que de prendre le lendemain une demi-prife de la poudre qui lui ôta la fiévre & la remit entièrement après l'avoir purgée fans douleur 10. ou 12. fois , & fit cesser généralement tous les accidens de la veille. Un an ou deux après ma femme eut encore besoin d'être purgée, elle me demanda trois quarts de prise de cette poudre : je lui représentai l'accident qu'elle avoit eu, elle voulut malgré moi tousours: la même dose: bref, elle tomba dans le même eas que dessus, & la moitié d'une prise la remit: comme j'ai déjà dit.

Cette expérience ne démontre-t-elle pas visiblement que ceux qui se plaignent de la Poudred'Ailhaud, ou la prennent à trop forte dose, ou à trop petite; & que l'on a tort de se déchaîner contre quelque chose que l'on ne connoît pas dans son principe, & que l'on ne se donne pas la peine de suivre dans son opération.

Je suis persuade de plus, quelque soin que l'on se donne pour décrier la poudre & son Auteur, qu'il en sera comme ce Prince des Prêtres qui dit dans leurs assemblées touchant les Apôtres; si cette Doctrine vient des hommes, elle se détruira d'elle-même, au lieu que si elle vient de Dieu vous auriez beau faire, vous n'en viendriez

pas à bout.

Ainsi peut-on dire à l'égard de Mr. Ailhaud: il n'a qu'à laisser dire tous ceux qu'il a tiré desportes du trépas, qui désendront assez la justice de sa cause. L'honneur, la probité, la justice, les sentimens de reconnoissance, m'ont déterminé à vous écrire & à vous supplier de rendre ma lettre publique pour le bien de l'humanité. Je ne suis pas Médecin, je n'ai pas cet honneur, je me serois servi des règles qui sont attachées à la prosession, se j'aurois sans doute mieux réussi dans mon projet; mais dans mes expériences & façons de penser, je crois qu'après Dieur c'est le sauveur des hommes, & je ne m'en dédirois pas quand je devrois être anathème, &c.

Signé, Melet, Seigneur de Monbalen.

A Monbalen , près Villeneuve d'Agenois , le 10. Juin 1762.

A Gazette de Médecine N°. XXVI. 31. Mars 1762. faifant part de la façon de penser de Mr. Tissot contre le Reméde universel, on ne comprend pas comment cet Ecrivain a pu ainsi exposer ses erreurs aux yeux des personnes qui connoissent mieux que lui la véritable Poudre purgative de Mr. d'Ailhaud, contre qui trop de

Jalousse l'a emporté; mais qu'il approuve, s'il lui plaît, qu'on s'en tienne à ce que l'expérience peut dicter dans tous les cas de maladies où je n'entends employer d'autre reméde que la seule & véritable l'oudre d'Ailhaud. Voilà la fincère décisson de celui qui désirant, Monsseur, qu'elle soit imprimée dans vos feuilles, vous assure acette sin de la considération la plus parsaite avec laquelle j'ai l'honneur d'être, &c.

Signé, La Bastide, premier Consul Juge de St. Maurin en Agenois.

A St. Maurin en Agenois, le 12. Juin 1762.

JE suis un vieux militaire qui après ses humanités entra au service en Janvier 1701. & s'est retiré en Décembre 1755. Je n'ai jamais étudié en aucune Faculté & n'ai garde d'entrer en dissertation avec celle de Médecine que j'ai toujours honoré & respecté comme elle le mérite; je n'en entends pas le langage, & sans le secours d'un Dictionnaire je n'en entendrois pas le moindre terme; je n'ai étudié que ceux de la vérité & probité dont les honnêtes gens sont profession avec le plus délicat scrupule. Ainsi, Monsieur, je vous supplie & vous demande en grace de vouloir bien insérer dans votre Gazette prochaîne ce que je vais dire à propos de la Poudre de Mr. Ailhaud, Docteur en Médecine d'Aix en Provence.

vence.
Mr. de la Ferté, ancien Lieutenant au Régiment de Conti Cavalèrie, marié en cette Ville, d'un tempérament délicat, à qui l'on avoit fait l'opération de l'empième à Montmidy l'hiver de 1733, à 1734, eut, il y a deux ans, une maladie des plus férieufes; il fin faigué du pied & de la gorge, & le Chirurgien qui le voyoit déclara qu'il craignoit beaucoup pour fa vie, demanda un Médecin & une confutration. Mr. Darboufier, Curé de St. Jacques du Fort de Meulan, ami due malade, lui fit prendre une prifé de la Poudre.

d'Ailhaud qui ne produisit qu'une légère transpiration; la seconde qu'on lui sit prendre, sit à peu près le même effet; la troisième le soulagea; sinalement cinq ou six prises le tirèrent d'affaire, & depuis ce temps-là il fait usage de ce reméde

& non d'autres. Ma femme qui avoit toujours été opposée à res poudres, fut convertie après ce qu'elle venoit de voir & à la persuasion de deux Curés de cette Ville, après qu'on lui eut cité différens exemples de guérifons avec ces poudres; (elle avoir épuifé depuis 1754, tous les remédes de la Faculté par les ordonnances des plus habiles Médecins de Paris pour une obstruction au foie & une bile répandue; & à sa mine tous ceux qui la connoissoient la regardoient comme une femme prête à périr, & qui n'iroit pas à fix femaines ou deux mois au plus, car elle ne mangeoit, ne dormoit plus & ne pouvoit plus marcher ni monter) elle commença à faire usage desdites Poudres d'Ailhaud le samedi Mars 1760. , & il est de notoriété publique qu'elle se porte à merveille, mangeant de tout avec appétit, dormant bien, marchant beaucoup fans être incommodée du depuis ; n'est - ce pas une espèce de miracle ?

Dans le même temps 1760. une vieille femme de pêcheur, près de chez moi, althmatique depuis 24, ans, fe trouvoit condamnée par les Chirurgiens à ne pas paffer la nuit fuivante. Ma femme lui fit prendre des Poudres d'Ailhaud, & depuis trois ans ou environ ces poudres l'ont faite vivre. Je ne dis pas qu'elle foit guérie, attendu qu'elle est hors d'état de se donner la nourriture qui conviendroit à sont état, manquant souvent du nécessaire. Depuis 24, ans elle passoit les nuits avec des toux & maux d'estomac continuels sans dormir, à présent elle mange, rien ne l'incommode: elle ne seroit pas parvenue à ce point sans le secours de Mr. Ailhaud qui lui a envoyé cent cinquante prises de sa poudre par charité.

Mdlle. Ricard ma belle-sœur fut attaquée au mois de Septembre dernier d'un gros rhume , grosse fièvre, mal de tête affreux & d'une gran-

de douleur de bas ventre. Mdes de Belleran ma femme le transporta aux Andelis à 14, lieues d'ici pour voir sa sœur qui avoit été saignée du bras & du pied ; fon sang étoit entièrement tourné en eau, ou voulut la ressaigner, mais ma femme s'y opposa; & sur les quatre heures du soir elle lui fit prendre de cette excellente poudre. A dix heures du même foir elle se sentit soulagée après une très grande évacuation, & après la quatrième prise elle se trouva guérie & vint nous voir ici quinze jours après. Mdlle, de Chevremont, fille d'un riche taneur de cette Ville, attaquée d'une obstruction à la rate pour laquelle elle avoit pris quantité de remédes à Paris par ordonnance des plus habiles Médecins, a été guérie par l'usage de ces mêmes poudres. Mde. sa mère, semme de beaucoup d'esprit qui n'a jamais pris de médecine fans en être très incommodée, ne se purge plus qu'avec cette poudre, & a gueri quantité de pauvres gens avec cet-te même poudre. Mde. Baucaro voifine de la précédente & fon amie a été guérie l'êté dernier ausii avec cette admirable poudre d'une maladie confidérable.

Mde. Challan, femme de Mr. le Procureur du Roi de cette Ville, étant fort incommodée pendant les quatre premiers mois de sa grossesse, prit de cette poudre; l'appétit lui revint, elle se porta à merveille, accoucha heureusement il y a cinq mois, & l'ensant jouit d'une parsaite santé. Elle en a fait prendre à son fils âgé de huit ans pour une hémorragie, & en a été guéri. La gouvernante de mes ensans, après un rhume de six mois, sut attaquée d'une sièvre violente, d'un grand mal de tête & d'un crachement de fang, & en huit jours de temps ma semme l'attrée d'affaire lans saignée avec la seule poudre.

J'ai une perite fille âgée de 39. mois qu'onm'a rapporté de nourrice à l'âge de 15. avec la tête entièrement couverte d'une gale laiteufe qu'on peut appeler plus véritablement teigne épaisse de deux doigts; cette ensant se nouoit. Il lui survint un abcès glandineux, & un très habile homme ordonna de l'ouvrir & d'y introduire

un peu de pierre à cautère; mais n'ayant point été de cet avis, ma femme & moi refolumes de lui donner de la Poudre d'Ailhaud. Au bout d'un mois les glandes se fondirent, & on s'apperçut qu'elle se soutenoit graces à Dieu & à M. Ailhaud. Elle court à présent partout avec force; sa tête est presque guérie, & dans quinze jours l'on sera en état de la raser. Elle est d'un embonpoint admirable, quoique depuis 18. mois elle ave pris exactement tous les huit jours trente grains de cette poudre admirable. Si elle étoit un posson, les intestins d'un enfant dans un âge aussi teadre devroient être entièrement calcinés. On pourroit citer cent exemples dans ce pays des effets sur-

prenans de cette poudre admirable.

Je finirai par ce qui m'est arrivé à moi-même au mois de Décembre 1761. En descendant un escalier chez Mr. de la Ferté, les deux pieds me glissèrent à la fois & i'allai me frapper le front à deux toises plus loin & plus bas contre un mur de pierre de taille, & je retombai sur les deux genoux avec quelques estafilades au visage. On me releva & me conduisit chez moi, on m'exhorta de me faire saigner à cause de ma taille & de mon âge; je m'obstinai à ne vouloir pas l'être, non que je craignis la faignée, mais peut - être plus le faigneur. Je pris deux jours de suite de la Poudre d'Ailhaud, & ne me suis senti de rien. Il y a environ fix femaines que j'eus une fluxion confidérable : faites - vous faigner , me dit - on ; mais je pris deux jours de suite de la même poudre que tant de monde est intéressé à décrier : pour moi qui ne le suis qu'à conserver ma santé. i'en prendrai dans quatre jours ainsi que je le pratique au commencement de chaque faison. Je me porte à merveille, je digère très bien, je dors d'un sommeil doux & tranquille mes huit! heures de fuite, je n'ai aucune incommodité qu'un? remblement de la main droite causé par un coup de sabre que je reçus à la guerre en 1705. sur la jointure du poignet que je défie ladite poudre de guérir. Je laisse à tout le monde sa façon de penser, à condition de jouir de la même liberté. Je n'ai point l'honneur de connoître Mr. Ailhaud.

Le le connois seulement pour être extrêmement charitable. J'ai l'honneur d'être, &c.

Signés, Selleran, ancien Lieutenant-Colonel du Régiment de Cavalerie de Conti.

La Ferté, ancien Lieutenant du Régiment de Conti Cavalerie.

A Meulan, le 22, Juin 1761.

Ous fouffigné, Confeiller du Roi, son Procureur au Bailliage Royal du Connté de Meulan, certifions que le contenu en la Lettre ci-dessis E des autres parts, est à notre connoissance. En foi de quoi nous avons signé à Meulan, le 22. Juin 1762.

Signé , Challan-d'Aigremont.

R. Ailhaud s'est rendu trop célébre & trop utile au public pour que l'on puisse garder le silence sur le compte des ennemis que la islou-fie lui suscite. Si j'étois moins instruit des bousessets que sa Poudre a opéré dans différens genres de maladies, je ne seroie pas tant surpris de ce qui a été inséré dans la Gazette de Médecine

No. XXVI. le 31. Mars 1762.

Mr. Tissot a beau critiquer, condamner & apostropher l'auteur de ce reméde, il ne parviendra jamais à l'éclipser à moins qu'il n'en donne un meilleur lui-même. Je puis, Monsieur, vous attester qu'un grand nombre de personnes de ma connoissance, soit amis ou voisins, en ont pris & en prennent tout comme moi avec un heureux succès. Voilà ce que la vérité & la reconnoissance m'obligent de vous marquer en faveur de Mr. Ailhaud. J'ai l'honneur d'être, & C.

Signé, Delord, Curé de Bimont.

Bimont , Diocèse d'Agen , le 18. Juin 1762.

J'Apprens que quelqu'un, dont je ne me remets pas le nom, attaque les Poudres de Mr. Ailhaud, difant entre autres chofes qu'il a actuellement entre fes mains (car il me temble que celui qui écrit est un Médecin) des malades à qui l'ufage de fes Poudres ne laisse, quelque soin qu'il en prenne, que des jours languissans. Je n'entreprens point de contester des faits dont celui qui les cite est témoin; mais je suis bien aise de confirmer ceux dont l'ai été témoin; je

nommerai même les personnes.

Premièrement, j'atteste véritables de plus en plus tous les faits contenus dans mes lettres à Mr. Ailhaud, & qu'il a trouvé bon d'inférer dans fes livres, comme celui de Mr. de Saintefoi-la-Chataigneraye. Il étoit attaqué, il y a quelques années, d'une goutte univerfelle qui ne lui laissoit libre que la langue, sans aucune sorte de mouvement, sans appétit, sans sommeil: il avoit été en effet plus de foixante jours sans dormir. Après bien de remédes épuisés, il témoigna à son Médecin une grande envie de tenter les Poudres d'Ailhaud : ce Médecin se rendit au désir du malade, ne sachant plus comment le foulager d'ailleurs. La première prife lui procura dans les vingt-quatre heures la liberté de remuer un peu l'un des bras, & il dormit tant soit peu dans la nuit : une seconde le lendemain augmenta sa liberté & son sommeil. Je ne me souviens plus précisément quel nombre il en prit, quoiqu'il me l'ait dit fouvent; mais je fais qu'il n'est aucun purgatif, au moins que je connoisse, dont on puisse faire un si long usage: il se trouva enfin dégagé. Son Médecin étonné est devenu sur cette cure partisan des Poudres qu'il frondoit jusques là. Pour Mr. de la Chataigneraye, on le trouveroit plûtôt dépourvu de chemise que des Poudres d'Ailhaud, soit en séjour, soit en voyage. 2°. Mr. l'Abbé de Lagreze, lors Archidiacre d'Agen, aujourd'hui Archi-Prêtre & Curé d'Aiguillon, étoit attaqué d'une maladie

maladie presque indéfinissable tendante au marafme, ou peut-être le marasme même; les Médecins d'Agen employèrent tout leur art pour le soulager, je lui confeillai l'usage des Poudres, & je me fouviens même que j'écrivis à feu M. Ailhaud pour lui expliquer plus précifément que je ne m'en fouviens à préfent, tous les fymptômes de cette maladie, & lui demandai si, sur mon exposé, le malade avoit quelque précaution particulière à prendre dans l'usage des Poudres. Mr. Ailhaud me répondit avec un détail dont je ne me souviens plus, & m'envoya quelques paquets de ses Poudres. Le malade se détermina d'en user, malgré l'avis de ses Médecins ordinaires qu'il vouloit pourtant ménager, en forte que lorsque ceux-ci lui portoient ou envoyoient quelques remédes de leur façon, il passoit tout de fuite dans son cabinet, sous prétexte de les prendre là plus à son aise, & avoit très grand soin de les jeter par la fenêtre. Après un certain nombre de prises déterminé par la lettre de feu Mr. Ailhaud, il rendit plusieurs grumeaux de fang noir & caillé avec une matière infecte. Les Médecins s'applaudiffoient, regardant ce fuccès comme leur ouvrage; cependant le malade reprenoit infensiblemnt ses forces, son embonpoint, sa gaieté: je crois en vérité qu'il en prit ( des Poudres ) en quatre mois plus de quatre-vingt prises; à chacune il sentoit plus de force, & enfin il se trouva parfaitement guéri : alors il avoua à ses Médecins la ruse qu'il leur avoit faite : ceux-ci en rirent & furent très aifes de voir leur malade hors d'affaires par quelle voie que ce fut. Il retomba malade à Aiguillon en 1756. d'une autre maladie que je ne vous expliquerai point parce que je n'y étois pas présent & que je ne me souviens pas assez exactement de tout ce qu'il m'en a dit; mais je sai qu'elle sut des plus alarmantes. Il passa plus d'une fois pour mort, & l'on s'adressa même à moi pour obtenir de Mr. l'Evêque d' gen ce bénéfice qui est le meilleur du Diocète. Les Poudres d'Ailhaud l'en tirerent encore, & il jouit à présent de la plus parfaite santé. Vous jugez, Monsieur, combien il est panégyriste de ces mêmes Pondres à qui il doit deux fois la vie : il continue d'en faire usage au moindre besoin & s'en trouve toujours tres

bien:

3°. Une de mes filles, lors âgée d'environ 18. ans, aujourd'hui mariée, fut attaquée à Agen où je restois alors en famille, d'une fiévre singulière : elle se montroit tantôt en tierce, tantôt en double-tierce tantôt en quotidienne : après quelques remédes généraux, je pris sur moi de lui faire prendre pendant trois jours les Poudres d'Ailhaud; elles la dégagèrent parfaitement. Sa santé & ( ce qui étoit plus considérable alors pour elle ) son teint revinrent à souhait, sur quoi Mr. le Comte de Valence, attaqué peu après d'une maladie affez femblable, las des remédes ordinaires, me demanda s'il étoit bien réel que ma fille eut été guérie, & surtout si elle avoit pris trois jours de suite des Poudres d'Ailhaud, car on lui avoit dépeint ce remêde comme violent & dangereux. Elle & moi lui certifiames l'un & l'autre fait, sur quoi, ainsi qu'il me l'a raconté fouvent depuis, il se dit à lui-même : Quoi ! Mille. de Cadrieu avec son mince tempérament n'a pas craint de prendre ces Poudres . & moi robuste. moi militaire, j'y balancerois? Il s'y détermina sur cet exemple, & eût le même succès. Mr. le Comte de Valence, qui étoit alors Colonel du Régiment de Bourbonnois & Brigadier, aujourd'hui employé avec distinction en qualité de Maréchal de Camp dans nos armées d'Allemagne, attesteroit au besoin ce fait-là tel que je viens de l'exposer littéralement. Je ne parle point de Mr. Fabry, aujourd'hui Sous-Maire d'Agen, quoique j'ave la même certitude de cette cure-là parce que j'ai vu sa lettre à ce sujet, contenue dans un des livres de Mr. Ailhaud.

Mais l'effet le plus singulier que j'ave vu produire à ces Poudres, c'est sur seu Mr. le Marquis d'Hauterive, dont le fils a épousé une de mes filles; il vivoit fort délicatement, faisoit bonne chere, mangeoit & buvoit beaucoup aveç ses amis; à la smoindre pésanteur d'estomac il prenoit une prise des Poudres, quelquesois deux. Me lecine universelle.

& recommençoit le lendemain à tenir table comme auparavant : l'indigestion revenoit-elle . il revenoit aux Poudres, en sorte qu'il en a fait pendant vingt ans une forte de débauche qui étonnoit la Ville d'Agen. Il est mort enfin . parce qu'il faut mourir, au mois de Janvier 1750. âgé de plus de quatre-vingts ans. Son fils. mon gendre, continue non pas l'abus, mais l'usage de ces mêmes Poudres, tant pour lui que pour sa famille, & s'en trouve bien. Le plus jeune des deux garçons qu'il a fut attaqué, il y a deux ans, (il étoit alors âgé de quatre à cinq ans ) d'une petite vérole des plus malignes. abandonné des Médecins & regardé sans ressource: fon père prit le parti de lui faire prendre à dose même assez forte pour cet ûge les Poudres d'Ailhaud, elles lui firent rendre nombre de vers Ex quantité d'ordure infecte : enfin il guérit &

se porte aujourd'hui à merveille.

Mr. le Comte de Fontenilles, dont le noma est Laroche, qui a une terre auprès d'Agen. grand partifan de ces Pondres, en fut pourtant une fois notablement incommodé: surpris d'un effet aussi nouveau il écrivit à Mr. Ailhaud père, & lui envoya une prise des Poudres dont il avoit usé, se méfiant qu'elles étoient contresaires. Mr. Ailhaud lui certifia par sa réponse qu'elles l'ézoient effectivement; & pour le démontrer, il met fous fon enveloppe le même paquet qui lui avoit été envoyé & y en joignit un de ses Poudres propres ; pour qu'on en éprouvat la différence soit au gout soit à l'odeur ; c'est lui-même ( Mr. de Fontenilles ) qui m'a raconté ce fait, & je crois que depuis il fait venir ces Poudres de chez Mr. Ailhaud immédiatement : Sur quoi j'observe, Monsieur, qu'il peut très bien se faire que les malades dont parle l'antagoniste de Mr. . Ailhaud, ayent pris de ces loudres contrefaites qui ont dû réellement leur faire beaucoup de mal. · Quoiqu'il en soit, & sans prendre autrement part à cette dispute, voilà le témoignage que je crois devoir à la vérité. Quant à moi je m'en sers comme une purgation ordinaire, & je m'en suis toujours bien trouvé, sur tout après des atta-

(F 1

ques de goutte à laquelle je suis sujet, & j'ai même observé qu'au lieu que les autres remédes échaussent & assoiblissent un peu pendant quelques jours, celui-là donne plus de force & laisse au ventre la même liberté qu'auparavant.

Au furplus, Monsieur, vous êtes le maître, ainsi que Mr. Ailhaud, de faire de ma lettre l'u-fage que vous trouverez bon.

J'ai l'honneur d'être, &c.

Signé, le Comte de Cadrieu,

A Villeneuve d'Agenois, ce 19. Juin 1761.

P. S. Je ne parle point ici, Monsieur, de Mr. le Comte de Fumel-Montaigu mon voisin & mon bon ami, parce que je sais qu'il a écrit même plus d'une sois, ce me semble, à Mr. Ailhaud au sujet de ses Poudres dont il fait usage, tant pour lui que pour sa famille depuis plus de vingt ans. Il en a aujourd'hui au-delà de quatre-vingt, & se porte à merveille.

On zèle pour le public & mon amour pour la vérité m'engagent de vous faire cette lettre pour vous prier de fuipendre votre jugement fur les Poudres de Mr. Ailhaud. Après vous avoir raconté les effets furprenans qu'elle a opéré fur moi, vous ferez convaincu de l'efficacité de cette Poudre dont je me fuis fervi pour guérir radicalement tous les vassaux de mes terres dans les maladies les plus aigues & les plus à craindre. Est-il possible que cette Poudre, selon Mr. Tissot, soit un acide dangereux, encore plus dangereux, dit-il, parce qu'il est universel discours populaire; disons plûtôt qu'elle est miraculeuse, & vous n'aurez pas de peine à vous décider sur la bonté de ce spécifique, lorsque yous apprendrez qu'il a opéré sut moi tous les effets les plus merveilleux.

Abandonné de toure la Faculté, un de mes amis me persuada de prendre de ces Poudres que

je ne connoissois pas, & dont je craignois les fuites; mais m'ayant, raconté les grands effets qu'elles avoient opéré fur lui dans des maladies les plus dangereuses, & qu'il en faisoit un usage continuel, je me déterminai enfin d'en prendre dans l'instant une prife. Les opérations com-mencerent & continuerent avec un si bon succès que je sus hors de danger absolument après la dixième prife. Cette maladie que j'ai eu, il y a sept ans, étoit caractérisée fiévre putride & bile répandue dans le fang avec une jaunisse qui me couvroit les yeux : par le moyen de cette Poudre, je fis une quantité de sang pourri & des eaux rousses qui sortirent abondamment par le nez; j'en continuai l'ufage pendant encore quelques jours, elles me mirent fur pied fans avoir été fatigué, & mes forces revinrent tout de suite.

Je me suis toujours bien porté depuis ce temps, excepté, il y a trois semaines, que j'ai eu une érésipèle à la tête qui étoit devenue ensiée, des maux de cœur continuels joints à une bile qui me faisoit la guerre; huit prises desdites Poudres ont opéré ma seconde guérison. Il est à propos de vous dire que comme je suis difficile à émouvoir, de trois prises je n'en fais que deux : je continue depuis ce temps de les conseiller à tous ceux que je connois qui s'en trouvent très bien; ceux de ma terre du Chatelet que j'habite dans mon païs de Bresse en ont ressenti des effets miraculeux; ils ont été guéris des fausses. & vraies pleurésies, des rhumes invétérés. Des enfans à la mamelle avec deux prifes ont été guéris des coqueluches & fiévres vermineuses & de tous les accidens auxquels ils font fujets. Deux de mes fils à l'âge de 5. ans, au moment de périr ont été rappelés de la mort à la vie par le moyen de cette Poudre ; le plus jeune étoit enflé prodigieusement à la suite d'une sièvre & fut le premier guéri.

Je dois donc, Monsieur, cette justice aux bons effets de ce spécifique, je puis même dire miraculeux : je donne par charité ladite Poudre à tous les malades de mes terres; il est vrai que je me suis bien gardé de la faire venir par des

Gin

mains étrangères Je fais qu'on la contrefait s & que bien de gens périssent pour s'être connés à des ames vénales qui ont cherché à la déviner.

Ma reconnoissance m'engage, sans connoître Mr. Ailhaud, de donner ce témoignage authentique, tant par rapport au public que par rapport à lui : je suis charmé qu'il continue de travailleraussi efficacement à la conservation de l'humanité.

Je vous prie, Monsieur, faire mention de mon aven dans votre Gazette de Médecine; le public vous en aura obligation, ainsi que celui

qui a l'honneur d'être, &c.

Signé, Le Baron de Chatelet.

A Paris, ce 20. Juin 1762.

Mon adresse est à Bourg en Bresse, où je compse retourner dans cinq jours.

N ami m'a communiqué vos Gazettes des 26. & 29. Mai 1762, il s'y trouve des preuves de votre impartialité; dans le nombre des témoignages que la Poudre d'Ailhaud fait pleuvoir fur vous, la lettre apologétique que vous avez reçu de moi tient-elle un des moindres rangs? si vous la jugez digne de quelque attention particulière, je me statte que vous la présenterez au public avec ce qui soir

public avec ce qui suit.

Dès que lad. Poudre parut en cette Ville & aux environs, les Apoticaires mirent tout en ceuvre pour la décrier; le distributeur répandit par-tout l'imprimé ci-joint. Vous y verrez des guérifons frappantes qui confondirent & confondent encore aujourd'hui la faction des conjurés; ils voient à leur grand regret, à l'avantage de l'humanité & au préjudice de leur intérêt personnel, la contrance dans le reméde universel faire des progrès de plus en plus.

Mr. Crampe, cité dans une des lettres que vous rapportez, est un Médecin vraiment dinne de l'être, il tend à la guérifon de ses malades par

I'S'I

la voie la plus courte. Les incommodités & maladies s'abrégeroient, si ceux qui se qualifient Médecins marchoient sur ses traces. Selon l'oracle de l'Ecriture, pecunia obediunt omnia; plus les maladies s'allongent, tant plus long temps les Médecins indignes de l'être tirent-ils le lait de la vache. Ils consultent conséquemment bien plus leur vil intérêt que la guérison de leurs semblables. Il n'est pas étonnant qu'on entende retentir de toute part leurs clameurs inhumaines & sourbes contre un reméde qui accelère la fin de toute espèce de maladie dont la guérison est possible. Je suis, &c.

> Signé, Dupont de Castille, Conseiller Secrétaire du Roi.

A Valenciennes en Hainaut, le 24. Juin 1762.

L'Ingratitude étant regardée comme le vice qui fait le plus de tort à l'humanité, ceux qui en font usage ne sauroient s'attirer la confiance, mais au contraire ils détruifent celle qu'ils auroient pu mériter par quelque voie favorable; tel est le cas où tombent les personnes passionnées, jalouses, envieuses, au mépris de la justice & de la vérité; vertus rares qui se font admirer & rendent recommandables ceux qui leur rendent l'hommage qui leur est dû. C'est avec ces fentimens, Monsieur, que les hommes doivent juger; je vous en crois trop capable pour ne pas seconder mes vues en faveur de la reconnoissance la plus grande que les hommes puissent avoir pour qui a travaillé à leur conservation par le secours d'un reméde unique & propre à tous les maux les plus dangereux. L'expérience que j'en ai fait, que je vais mettre fous vos yeux avec les mêmes fentimens ci devant cités, connus en moi de ce qu'il y a de mieux dans cette Province & d'un Corps où trente années de fervice peuvent avoir fuffi pour s'y établir une réputation honorable, démontre que de tout ce

Giv

qui a été imaginé pour la conservation de l'humanité, rien n'approche des Poudres d'Ailhaud. Elles sont & doivent être regardées comme le seul reméde, qui par ses propriétés uniques, opère le succès désiré: la suite vous en convaincra par les expériences multipliées sur quantité de malades des deux fexes, depuis l'âge de dix-huit mois jusqu'à la vieillesse la plus décrépite, tous guéris lorfqu'ils ont pris ces poudres affez à propos, & avant que les maladies fussent devenues impossibles à guérir; pendant que les autres remédes administrés par des Chirurgiens prudens, zélés & entendus, & Médecins habiles les auroient précipité au tombeau : ce sont des faits qui existent. Ce n'est pas que j'ignore qu'on taxe souvent mal à propos les uns & les autres, mais combien en est-il aussi qui travaillent, opèrent & ordonnent à tâton, même parmi les habiles de l'un & de l'autre état! Que d'équivoques & de méprifes ne font donc pas ceux qui ne leur vont pas à la jarretière! C'est souvent la faute des remédes ordinaires & de leur peu de propriété: la méprife est toujours une erreur funeste lorsqu'on ordonne un reméde contraire à la maladie. Quel ravage ne font pas, un tel reméde donné au malade accablé par le mal, & une quantité d'autres réitérés, opposés & dangereux? Combien ne périt.il pas du monde par cette voie ? Les plus habiles Médecins & Chimirgiens sont-ils à l'abri de ces méprises, lorsqu'une maladie se manifeste toute autre qu'elle est? Avec les Poudres d'Ailhaud nul danger; les preuves suivantes plus ou moins nombreufes, selon ce que me permettra cette feuille (ayant de quoi en remplir plusieurs autres) ces preuves, dis-je, éléveront autant Mr. Ailhaud dans l'esprit des personnes judicieuses, sensées & raifonnables, qu'elles font propres à caractérifer ceux qui n'ont pas austi parfaitement réusii par leur jugement rendu contre Mr. Ailhaud & son reméde.

Me trouvant très incommodé depuis long temps; il y a environ deux ans que ne pouvant manger ni dormir, pendant trois ou quatre mois, he dis à mon Chirurgien que l'avois besoin d'êrre purgé pour des envies de vomir sans le pouvoir. & de mettre en mémoire une très forte médécine, étant très difficile à purger. Je la pris le lendemain; fix à fept évacuations bornèrent toure l'opération de ce reméde qui me laissa dans le même état : je dis à mon Chirurgien . homme de mérite & très éclairé, que j'avois depuis dix-huit à vingt ans entendu parler des Poudres d'Ailhaud . & que je serois tenté de les prendre, mais que je voudrois voir quelque ou-vrage raifonné par Mr. Ailhaud; ce Chirurgien, impartial & judicieux, me dit qu'il avoit vu des personnes qui en usoient', & qui s'en étoient très: bien trouvées, notamment un Curé des environs abandonné des Chirurgiens & des Médecins; que ce Curé, d'un tempérament quoique sec, n'ayant que la peau sur les os, se voua de lui-même aux Poudres d'Ailhaud qui le fortirent du danger le plus décidé. Ce Chirurgien me pro-cura le Traité de Mr. Ailhaud sur Porigine des maladies, où je vis que ces Poudres étoient propres à tous les maux auxquels l'homme est sujet. Cette généralité me prévint moins en leur faveur , je vous l'avoue, que contre elles & leur auteur; cependant je dis qu'il falloit tout voir avant que de condamner, & connoître ensuite par foi-même. Si les antagonistes de Mr. Ailhaud & de ses Poudres, tel que le Médecin Tissot. avoient pensé de même, ils ne se seroient pas fait connoître sur un ton aussi défavorable qu'humiliant. Je lus donc mon Ailhaud, je trouvai son raisonnement très juste, marqué au coin du bon sens, qui annonçoit l'étendue d'un beau génie & profond dans son état. Je continuai & trouvai des lettres de Mr. le Comte de Cadrieu de ce pays ; citant la guérison radicale de Mr l'Abbé de Lagreze alors Vicaire Général de Mr. d'Agen . aujourd'hui Curé d'Aiguillon, accablé par une. quantité de remédes qui le conduisoient chaque jour & pas à pas , chacun felon leur plus ou moins de progrès , au tombeau. Voilà de quoi rétablir la confiance des Poudres d'Ailhaud,

10: 10 March 11 March

écartée pour un moment par leur universalité

annoncée dans fon Traité.

Je vis pag. 74. du même Traité une attestation de Mr. d'Albertas premier Président de la Cour des Comptes d'Aix que j'ai vu en 1747. y étant en garnison, homme de mérite 8t très riche. Mr. Ailhaud étant de la même Ville, y auroit-il quelque doute? Non, il est impossible: cette guérison seule est capable d'attirer la confiance, & caractérise les ennemis de Mrs. Ailhaud.

Pag. 150 une lettre très détaillée & écrite avec esprit à Mr. Ailhaud par Mr. de Marteville Ministre des Provinces-Unies des Pays-Bas à la Cour de Dresde, quelle preuve favorable pour

ce grand reméde!

A la pag. 20. du supplément au même Traité une lettre de Mr. Ducroux, Chanoine d'Aigue-Perse en Daujolois à Matour par Maçon, qui renserme plusieurs expériences sur lui & sur sa belle-sœur agonisante, la critique d'un Médecin sur les Poudres qu'elle avoit pris, son raisonnement partial & faux, l'ordonnance dudit Médecin qui la décide perdue, l'adresse du Chanoine qui continue de lui faire donner des Poudres sons prétexte que c'étoit le reméde ordonné par ledit Médecin; les Poudres la rappellent à la vie, & dans peu elle va dîner chez ledit Chanoine. En doute t'on l qu'on lui écrive.

Une niéce dudit Chanoine guérie d'une pleuréfie négligée : elle tombe en délire, cinq à fix prifes de la Poudre d'Ailhaud données de quatre en quatre heures jusqu'à ce que l'une eut attiré les autres fans effer, à quoi parvint la fixiéme, guérirent cette Demoifelle âgée de trèize ans, délivrée par le même reméde de la petite yérole dont elle fut couverte peu de temps après

fans en être marquée.

Lifez la lettre de Mr. de Chabrié Colonel du Bataillon d'Artillerie de fon nom, celle de Mr. de Ruffy Lieutenant. Colonel du même Bataillon qui a fervi à faire connoître le fameux M. Thiery & toute la gloire qu'il a acquis par fa décision sur le genre de mort de Mr. Bocanne.

Il ne m'en fallut pas dayantage, Monsieur,

pour être convainçu de la perfection unique des Poudres d'Ailhaud: i'en pris une prife qui me fir aller onze à douze fois fans nulle douleur. Je me trouvai dégagé par l'évacuation d'une quantité de bile, glaires longues, d'autres en grumeaux grandes comme le poing, avec un air dispos que je n'avois apperçu depuis plus de dix ans, quéri de mon mal d'estomac, & de tournemens de tête très fréquens pendant lesquels je ne pouvois me relever qu'avec une forte douleur occasionnée par un grand mal aux reins que je ressentois depuis longues années. Etant débout la tête me tournoit jusqu'à perdre la lumière du jour.

Le Curé de cette Paroisse avoit le même mal d'estomac. Ennemi des Poudres d'Ailhaud qu'il francion de product de promençai à en fraire le premier dans cette Paroisse, où je les ai mises en vogue, ainsi que dans les voisines & Villes de ce pays, où je ne crois pas passer pour imprudent, le public ayant quelque bonté & consiance en moi) dit qu'il n'étoit pas concevable que, y ayant autant d'esprit parmi les hommes, ils n'eussent trouvé plusieurs ensemble un reméde à tous maux, s'il eut été possible. Je lui demandai s'il y en avoit plusieurs qui eussent inventé la poudre, les canons, les mortiers, & bombes, & c.

Il sur contraint de céder & d'en user enfaire fept à huit mois après, & convint que le même jour il s'étoit senti rétabli sans être tracassé na rébuté, comme il l'avoit été par la médecine

qu'il avoit pris avant fans fuccès.

Une de mes filles de fervice, accablée depuissions temps d'une fièvre lente & des humeurs qui la suffoquoient, travaillant toujours & feplaignant, tombe enfin malade: on lui fir prendre la Poudre d'Ailhaud qui lui fir rendre une multitude de glaires & de vers de fix lignes, jaunes & plats, d'autres d'environ cinq pouces de long; deux prifes la guérirent radicalement. La même fort par un air vif & pluvieux, passe à l'endroit où l'on fait le pain; le four étoit aextent, elle prend une douleur de côté violente; deux jours après la fièvre, & ne peut respires ;

Giving

on la faigne promptement à l'entrée de la mit, on lui tire, non du sang, mais une demi affiette de pus jaune, vert & noir. Le lendemain étant aussi mal que la veille, on lui donna une prise de la Poudre d'Ailhaud, elle n'opéra pas; une se-conde opéra peu, une troisième entraîna les deux autres avec grande quantité de matières; elle en prit le lendmain une prise: le même jour tous ceux qui étoient chez moi la virent travailler à la couture.

Une fille pauvre fans ressource, mendiant son pain, accablée par la siévre depuis deux à trois mois, n'en pouvant plus, j'apprens son état par le Vicaire, qui étant venu me demander du secours & un drap pour une autre mourante, n'en ayant pas dans son lit, il dit que les Poudres pourroient opérer sur la première, mais non sur celle-ci étant perdue. En lui envoyant le drap, je donnai deux prises; la première resta dix heures sans opérer, & la purgea toute la nuit; on lui donna la seconde le lendemain qui la purgea parfaitement & arrêta la sièvre: quatre jours après on la vit à la fête votive de la nexe, à demi - lieue de chez elle, mendier son pain; ce sont des faits connus de toute cette Paroisse

qui est fort bien habitée.

Une femme de soixante & dix ans, accablée par un travail continuel & indispensable, n'ayant d'autre secours pour vivre & pour nourrir une nombreuse famille, travaillée depuis long temps d'une douleur de côté très vive & de la fiévre, devint fi mal qu'on la crut morte. Le Chirurgien logeoit vis-à-vis sa maison, on l'appelle, elle est promptement saignée, il ne sort que du jaune, blanc & bleu; on lui donne une prise de la Poudre d'Ailhaud le lendemain qui la purgea 28. à 30. fois & la dégagea beaucoup; il lui reste un peu de fiévre, elle prend une seconde prise qui la guérit radicalement. Elle n'a resté malade que quatre jours. Une autre à ma porte de quatre-vingt huit à neuf ans ne pouvant manger ni dormir, ayant un poids sur l'estomac, une seule & unique prise la dégagea. Sa fille âgée de cinquante deux à cinquante-trois ans, atteinte d'une pareil-

le maladie, & foignée par le même Chirurgien, en mourut quoique robuste; il est vrai qu'elle n'usa pas de la Poudre d'Ailhaud.

J'ajouterai que je crois vos sentimens aussi conformes que les miens pour la vérité. Vous le prouverez en rendant justice aux Poudres d'Ailhaud & à leur auteur à qui l'humanité doit tout. J'ai l'honneur d'être . &c.

Signé, Le Marquis de Carbonneau, Chevalier de St. Louis, ancien Capitaine au Régi-ment de Penthievre.

A Ste. Colombe près d'Agen, le 26. Juin 1762.

'Usage que j'ai fait de la Poudre d'Ailhaud . avec tout le succès désiré dans plusieurs cas de besoin, la guérison du vomissement de fang qu'elle a opéré dans ma maison, & les effets journaliers que ce reméde produit sur les personnes qui le prennent comme il faut, ne laiffant pas douter de sa douceur & de son universalité, sont les motifs, Monsieur, qui m'engagent par pure reconnoissance, à vous adresser le jugement que vous requerez dans votre Gazette de Médecine No. XXVI. du 31. Mars 1762.

J'ai l'honneur d'être , &c.

Signé, Maydieu de Fourret.

A Fourret, Paroisse de S. Pierre Delpech en Agenois . le 26. Juin 1762.

l'Ai lu, avec autant de surprise que d'indigna-J'Ai lu, avec autant de luipine que Médecine tion, l'article de votre Gazette de Médecine du 31. Mars de cette année No. XXVI. où Mr. Tiffot attaque avec une indécence outrée la Poudre de Mr. Ailhaud.

D'on peut venir une pareille prévention, furtout après les effets merveilleux que cette Poudre opère depuis longues années sur tant de per-

fonnes, de tout pays, de tout âge, de tout fexe-& de tout tempérament? les preuves des guérifons font évidentes par les Certificats & les Lettres de remercîment que Mrs. Ailhaud Père &

fils ont fait imprimer.

Si l'on soupconne que ces Messieurs en avent imposé en donnant au public un recueil faux de Lettres & de Certificats, rien n'est plus aifé que d'en faire la preuve : la majeure partie des personnes, qui ont écrit en faveur de la Poudre. sont en vie & se portent bien; qu'on leur demande si les Certificats viennent d'eux, ou s'ils n'en viennent point. Si tous ces gens-là affirment les avoir donnés, il faut se rendre à l'évidence & convenir pour le bien de l'humanité que, jusqu'à nos jours, on n'a pas inventé un reméde si falutaire que celui de Mrs. Ailhaud : si au contraire on convainc ces Messieurs d'avoir fait imprimer des Certificats faux, qu'on décrie. leur Poudre, qu'on les traite d'imposseurs, qu'on les punisse mênie; mais si la vérité parle pour eux, fovez affez complaifant, Monfieur, affezbon confrère, assez bon patriote pour les laisser jouir de toute leur réputation & du fruit de leurs. peines, en finissant (vous & tous Mrs. les Médecins antiailhaudistes ) de déclamer contre un reméde, que vous ne prenez vraisemblablement. si fort à guignon, que parce qu'il n'est pas vôtre. Car, Monsieur, pour peu que vous examiniez le cœur humain, vous y verrez que les plus honnêtes gens du monde, de toutes professions ( fans qu'ils le fachent, fans qu'ils le veuillent ... sans qu'ils le soupconnent même ) sont suscentibles d'un tant soit peu de jalousie de métier. On veur se faire une beile réputation; on veur faire fortune ou augmenter celle qu'on a déjà: tout obstacle choque & irrite, on entre en mauvaife humeur quand on ne réuflit pas au gré de son ambition, on se laisse emporter par une démangeaiton de critique contre un confrère qui, par ses rares talens, nous laisse en arrière, & qui porte sa célébrité au-delà même de ses emérances, &c. C'est de ce principe, s'il me semble, que doit

partir le déchaînement contre la Poudre & contre l'inventeur de la Poudre ; parce que si elle opère les surprenans effets qu'on lui attribue. tout homme doué de l'ombre du sens commun deviendra quasi son propre Médecin. & se guérira par l'usage de la Poudre, sans dépenser. beaucoup d'argent, de toutes les maladies guérissables qui lui surviendront. Je dis maladies guérissables, parce que je crois fermement qu'il v a des maladies propres à tous les âges, beaucoup plus fortes que tous les remédes : alors les Poudres & tous autres remédes sont inutiles :

c'en est fait, il faut mourir.

A ce propos je vous dirai que dans ce pays-ci. comme vraitemblablement par tout ailleurs, les Poudres n'y guérissent pas tous les malades; quelques-uns meurent dans l'ulage même de la Foudre; or vous ne sauriez croire le triomphe que nos Médecins antiailhaudiftes se flatrent alors d'avoir remporté, & l'emphase avec laquelle ils citent à tout propos cette époque fatale; mais je voudrois demander à tous ces Meffieurs s'il ne leur est pas arrivé fréqueniment de voir mourir leurs malades après des faignées & des purgatifs fouvent répétés; s'ils difent que non, je crie à l'imposture, parce que les faits font visiblement contre eux; s'ils disent qu'oni, je conclus ( d'après leurs criailleries contre la Poudre) qu'il faut bannir de la Médecine, & prononcer anathème contre la faignée, la rhubarbe, la manne, le' fené, &cc.

Si cette parité cloche, elle panche favorable-ment de mon côté; car je vois par des observa-tions mûrement saites ( toutes proportions exactement gardées \ que s'il meurt une personne. pendant l'ufage des Poudres, il en meurt trente au moins, pendant l'ufage des saignées ou des purgatifs ordinaires, d'où je conclus que l'ufage de la Poudre est trente fois plus salutaire que celui des faignées & de tous autres purgatifs.

Je vous ferai encore une observation; c'est; que, fur vingt malades qui pour la première fois le vouent aux Poudres d'Ailhaud, il y en a au moins quinze qui ne s'y livrent qu'après

avoir épuisé tous les remedes de la Faculté. J'en suis moi-même un exemple bien frappant, si vous voulez vous en convaincre, donnez-vous la neine de lire dans le livre de Mr. Ailhaud . intitulé Médecine universelle imprimé à Carpentras en 1760, page 253 une lettre que l'écrivis à Mr. de Nogueret de Teouliere le 21, Août 1757. en réponse à la demande qu'il m'avoit faite. de lui dire en toute franchite l'effet que la Poudre de Mr. Ailhaud avoit fait fur moi dans une maladie terrible que j'avois eu l'année auparavant, vous y verrez deux guérisons sur moi qui tiennent du miracle. Je pourrois en citer plufieurs autres aussi frappantes; cela ne vous amuferoit pas, parce qu'une longue lettre est toujours ennuyeuse: permettez-moi pourtant, qu'en raccourci je vous fasse part de ce qui vient d'arriver à Mr. le Curé de Frégimont, mon voisin, malade depuis trois ou quatre ans de ces espèces de maladies où les Médecins ne voient goutte & dont les causes sont rarement bien connues : ce galant homme, après avoir fait différens remédes, par l'avis de différens Médecins, & après avoir payé chez son Apoticaire pour quinze cent livres de drogues qu'il a avalées & digérées sans en laisser perdre une demi dragme. se trouvant toujours plus malade, commença, il y a neuf à dix mois, l'usage des Poudres; il en a pris cent dix prises, & s'est parfaitement

J'ai l'honneur d'être, &c.

Signé, Lagreze, Curé d'Aiguillon, Archiprêtre.

A Aiguillon en Agenois, le 28. Juin 1762.

Ui voit le fondement & l'appui des motifs qui ont engagé le favent Mr Tiffot à parler contre le Reméde universel, plaint le public, qui ne fachant démêler le vrai d'avec le faux, te laisse entraîner par des raisonnemens captieux,

161

le célébre Mr. Ailhaud a des jaloux qui veulent faire passer le blanc pour noir ; mais qui connoît le reméde universel & voit ce qu'en disent les antagonistes , se resère à en user dans tous les cas de besoin. Tel est du moins le jugement de celui qui , guidé par l'expérience & engagé par une juste reconnoissance dans ce qu'il avance ci-dessus en faveur du reméde universel & de son auteur , peut bien vous en assurer comme de la plus parsuse considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, &c.

Signé, La Fore, Seigneur de Reveille.

A S. Julien de la Serre en Agenois, le 30. Juin

'Amour de la vérité & le bien de l'humanité L'Amour de la vente & le Blei. La m'engagent à vous prier de faire insérer dans la première Gazette de Médecine, ( qui est sous la Paudre de Mr. votre direction ) que l'usage de la Poudre de Mr. Ailhaud, loin d'être préjudiciable à la fanté, comme Mr. Tissot l'annonce, est au contraire très favorable à la fanté du genre humain. J'ai. pour attester ce que j'avance, non seulement ma propre expérience qui surpasse la science & l'autorité de Mr. Tissot, quelque respectable qu'elle soit, mais encore celle d'une infinité de personnes de toute condition & de tout âge, qui ont été guéries de plusieurs sortes d'infirmités par le seul secours de ladite Poudre véritable. même fous mes yeux; & craignant de m'étendre trop, je vous dirai seulement, Monsieur, que je suis encore témoin que le nommé Laurens Lamun, vigneron demeurant à Hendaye, a été guéri, le mois de Mai dernier, d'une pleurésie du premier ordre avec point de côté étouffant, par le seul secours de ladite Poudre de Mr. Ailhaud. Il faut remarquer qu'avant d'avoir recours à cette Poudre, ce pauvre vigneron étoit entre les mains de son Chirurgien, lequel après l'avoir faigné 4. à 5. fois le conseilla de se dis-

pofer à la mort par la reception des Sacremens lui annoncant que sa maladie étoit la même & aussi dangerense que celle de trois personnes qui sont mortes vers le même temps, en ce même lieu de Hendaye, malgré 6. 8. & 9. saignées qu'on leur avoit faires. Celui-ci voyant qu'il alloit prendre le même chemin que les autres, abandonna fon Chirurgien avec fes remédes & saignées; alors un de ses frères lui confeilla de prendre ladite Poudre pour toute ressource, l'affurant avoir entendu dire à plusieurs gens de probité ses effets merveilleux. Il confentit, prit en 12. jours 8, prises qui le guérirent radicalement, & aujourd'hui il travaille à fa vigne en bonne fanté, priant Dieu fans cesse pour la conservation de Mr. Ailhaud. Ce fait est connu

de tout Hendaye.

Pour moi, je certifie véritable qu'étant naturellement très fanguin, l'étois fouvent attaqué de l'hémorragie par le nez, & cette abondance de fang jointe aux excès de fatigue des vovages par mer & par terre, & à ceux du cabinet, m'occasionnoit plusieurs indispositions plus ou moins férieules. Avant recours à la Faculté, on m'ordonnoit les faignées, enfuite les bouillons rafraichissans, après les eaux minérales; de sorte que chaque année je me trouvois plus affoibli, sans appétit & très peu de sommeil jusques en l'année 1744, qu'un ami me conseilla de me mettre dans l'usage de ladite Poudre, me faisant le récit de sa propre expérience; en effet, du depuis j'en fais usage si heureusement, que sans avoir été nullement faigné, & fans avoir pris d'autres remédes, je me trouve guéri de toutes mes infirmités, notamment de l'hémorragie, de plusieurs pleurésies, catarres sussoquants, rhumes avec fiévre, hémorroïdes, squinancies, &c. Si cette Poudre étoit préjudiciable à la fanté du genre humain, comme Mr. Tissot prétend l'avoir observé, comment concilier son observation avec des expériences du contraire aussi évidentes que celles que nous voyons tous les jours devant nos yeux ? je vous prie donc, Monsieur, d'avoir la bonté de faire inférer cet-

Médecine universelle. te lettre dans votre première Gazette, & d'être

persuadé que j'ai l'honneur d'être, &c.

Signé . Pedro de Urrutia:

frontière d'Esvagne . le A. Juilles 1762.

L'me paroît comme très impossible que qui prend dans touces les règles la véritable Poudre purgative de Mr. d'Ailhaud dans les cas de possibilité, ne juge sa cause ainsi que je juge la mienne sur le tort insigne qu'a Mr. Tissot d'avoir parlé si indécemment qu'il a fait de ce reméde universel & de son célébre Auteur dans la Gazette de Médecine No. XXVI. du 31. Mars: 1762. c'est à quoi la chariré m'engage de borner le contenu en cette lettre fir ce que i'ai lieu de: penfer d'une telle conduite de la part dudit seux Tiffot.

Agréez, s'il vous plaît, Monsieur, cette foible preuve de la vive reconnoissance que doit: aux effets du reméde universel, celui à qui il procure l'avantage de vous affurer ici de la confidération respectueuse avec laquelle j'ai l'honneur

d'être &c. 200 mg 21 , action.

Signé . Fort.

De Combebonet en Agenois, le 15. Juillet 1762.

A déclamation outrée qui a paru de la part: L de Mr. Tissot antiailhaudiste dans votre Gazette de Médecine du 31. Mars dernier, ne mérite qu'indignation de la part des personnes qui, comme nous, font très affurées des admirables: propriétés de la véritable Poudre purgative de Mr. Ailhaud; c'est bien odieux qu'un Medecin se laisse ainsi entraîner par la jalousie contre un confrère Auteur du Reméde universel. Oui , univerfel, parce qu'il guérit, sans aucun doute, de

toute maladie dans les cas de possibilité, pourvu qu'en le prenant on exécute, comme il faut, les règles prescrites : cette contrée fournit un assez bon nombre d'exemples vrais & frappans làdeffus; mais Mr. Ailhaud y a des jaloux comme partout ailleurs qui se tiennent éveillés sur les cas d'impossibilité pour critiquer le Remêde univerfel qui n'y opère que des effets tels qu'on les doit attendre, étant très évident qu'il faudroit supprimer tous les autres remédes de la Médecine, ou il faut adopter celui de Mr. Ailhaud connu le plus doux, le plus efficace & le moins ditpendieux. C'est enfin sur l'expérience de ses salutaires essets qu'un nombre infini de personnes de tout âge, de tout tempérament se sont décidées comme nous à n'employer jamais d'autre remêde dans quel cas de maladie que ce foit. Que les ennemis de Mr. Ailhaud l'approuvent ou non, cela nous est toujours égal, quoique par sentiment d'humanité & de reconnoissance. nous ne pouvons que défapprouver les jeux de mots qu'on emplôie, pour déguiser le vrai que l'expérience nous fait discerner. Nous avons l'honneur d'être, &c.

Signés, Trafrieu, Doyen & Juge ordinaire. Trafrieu, fils, Notaire Royal.

À Beauville en Agenois, le 26. Juillet 1762.

P Artisan avec raison de la Poudre de Mr. Ailhaud Médecin d'Aix, & convaincu par expérience de ses effets admirables, ma vive reconnoissance pour les obligations que je lui ai personnellement, ainsi que plusieurs de mes amis, ne m'a permis de voir qu'avec la dernière douleur le doute que vous faites naître sur sa qualité bienfaisante dans votre Gazette de Médecine du 31. Mars dernier N°. XXVI. Il me semble que l'humanité est intéressée qu'on s'efforce de le détruire, & je me persuade que cela ne seroit pas

165 érifon

difficile. si tous ceux qui ont dû leur guérison ou leur conservation à la falubrité de cette poudre réunissoient leurs témoignages. Que de volumes prodigieux ne feroit-on pas en recueillant ces Observations? celui des témoignages contraires, dont parle l'ennemi déclaré de cette poudre ( le Sieur Tissot Médecin ) que vous opposez, Monsieur, au R. P. Felix, ancien Prieur des Augustins Réformés du Couvent Royal de la place des Victoires, pourroit-il jamais, s'il étoit possible qu'on en fit un, leur être comparé ? Je pense bien avec le sieur Tissot qu'il esfrayeroit; mais ce seroit, je ne crains pas de l'avancer, moins par sa grosseur & par la solidité & la réalité des preuves. Le sieur Tissot y joignit-il le catalogue de ces prétendus malades, qu'il dit foigner depuis long temps sans nulle espérance de guérison, & qui ne doivent, selon lui, les tristes jours qu'ils coulent qu'à l'usage des Poudres d'Ailhaud; ce seroit moins, dis - je, par-là que par l'impossure qui en seroit la base, & qui ne tarderoit pas à être dévoilée. Il apprendroit qu'il y a des Médecins affez avides de gain pour, aux dépens de leur propre honneur, & aux rifques de l'espèce humaine, décrier les spécifiques les plus accrédités & les plus reconnus, dans la crainte sans doute de n'être pas assez employés. Quoiqu'on découvrit facilement la ruse, seroit - il rien de plus capable d'effrayer? Cependant, à Dieu ne plaife qu'on puisse soupconner tous les Médecins de ne se laisser conduire que par le vil intérêt ou par la basse jalousie; il y en a, & je ne doute point qu'ils ne foient en grand nombre, qui font incapables de rechercher autre chose que le bien public. Mr. Ailhaud étoit sûrement de cette classe précieuse, & Mr. son fils, digne de celui qui lui a donné le jour, n'a cesse jusqu'à présent de marcher sur ses traces. Tous deux également animés de zèle pour l'humanité, n'ont cessé de donner au public la poudre falutaire, dont le premier a été l'inventeur; les effets ont répondu à leur défir & ont fervi à les encourager, ainsi que les remercîmens qu'ils leur ont attirés de toute part. Dans une lettre imprimée à la fin de

Jeur petit livre intitulé Médecine universelle, Fai deià marqué tout ce que je dois, moi & quelques personnes de ma connoissance à leur Poudre admirable; j'ajouterai seulement que Mr. l'Abbé Le Comte, grand Archidiacre & grand Vicaire de Laon, & nombre de mes amis qui en ont fait & en font encore usage aujourd'hui, sont si nerfuadés & si convaincus de sa vertu bienfai-Sante qu'ils l'atteffent à quiconque veut l'entendre. Je pourrois produire nombre de personnes qui ont pris plus de trois cent prises de la poudre d'Ailhaud dans des maladies opiniâtres, & qui, par le moven de ce long usage, sont parvenues à une parfaite guérison; mais en attendant que ceux qui le connoissent veuillent rendre ce service à l'humanité afin d'inspirer la confiance que mérite la Poudre d'Ailhaud, je vous prie, Monfieur, de rendre ma lettre publique. Quelque soible préservatif qu'elle soit contre le doute que le sieur Tissot peut avoir occasionné, elle servira toujours à faire naître le désir de s'instruire & de s'affurer de la vérité des faits, & mon but sera rempli par la consiance qui résultera infailliblement de cet examen. Je suis . &c.

> Signé, Mayfonnade, Aide-Major des Chevaux-Legers de la Garde du Roi.

A Paris, ce 30. Juillet 1762.

I la publication de l'article concernant la poudre purgative de Mr. d'Ailhaud, que je vous ai communiqué fous le 24. de Mai A. C. & fous le 12, du mois passe, dépend seulement de l'information de l'Université où j'ai pris mes grades, comme j'appris par la 51. feuille de votre Gazette de Médecine, rien ne m'est si facile. J'ai donc l'honneur de vous dire que c'est l'Université de Tubingue au Duché de Wirtemberg. J'ai non seulement une grande connoissance en Allemaene, mais aussi dans des autres pays étrangers, acquise par mes voyages, & laquelle continue par les correspondances journalières des Médecies & des malades. Entin, Monsieur, vous ne risquerez jamais rien par cette publication, mais je risquerois toujours, si j'avançois au public une fausseté pour une vérité, pour perdre ma renommée. Je puis toujours démogtrer plus amplement ce que j'ai avancé en peu de mots, ne vousant faire un récit trop long aux gens de lettres, surtout lorsque j'ai allegué le Traité de l'origine des maladies. De plus, je ne veux point faire valoir mon autorité par ce témoignage, fachant bien, Monsieur, que je n'y puis obliger personne.

Enfin, Monsieur, comme vous pouvez compter sur mon honnêteté & probité, je me répole à mon égard sur vos promesses de voir bientôt inférer dans votre Gazette de Médecine l'article en question. Puisque je ne puis affranchir mes lettres jusqu'à Paris à cause de la disserence des pays, je vous en dédommagerai honnêtement, & je vous ferai connoître dans toute occasion le

zèle avec lequel je suis, &c.

Signé, Helling, Docteur & Praticien en Médecine.

A Adelmansfelden, proche de la Prévôté Elvangen en Suabe par Strasbourg & Stoutgart, le

E filence n'est pas sait pour un cœur aussi reconnoissant que le mien, je dois désendre un biensaiteur persécuté. Exempt de toute prévention, je viens à son secours. Je n'ai besoin aujourd'hui que de mon expérience pour armes; Mr. Ailhaud couvert de ce bouclier, que peut - il craindre des traits de ses ennemis?

Dans tous les temps, Monsieur, le mérite a fait des jaloux. Mr. Ailhaud en fournit une des preuves de nos jours. Avec ces succès il voit grossir le nombre de se ennemis, & quels sont-ils pour la plûpart? Tous gens qui ont intérêt de l'être. Pour mieux couvrir leurs vrais motifs, & don-

ner plus de crédit à leurs prétendues observations, ils se parent du nom d'amis de l'humanité. Sous un titre aussi spécieux, quelle liberté ne donne-t-on pas à fon imagination? Le véritable zèle s'obscurcit par la passion; on cite des faits au hafard & fans preuve, ou on les altère; on réalise ceux qui n'existent que dans un esprit de parti ; on voudroit bien même quelquefois reisdre Mr. Ailhaud responsable de ses propres fautes. Avec quelle chaleur, & quelle indécence même, sous les prétextes les plus frivoles, ne se déchaîne-t-on pas contre lui ? Tous ces traits caractérisent la jalousie, & ne doivent jamais en imposer. A des témoignages aussi suspects j'oppose ma propre expérience & celle que j'ai eue à l'égard de nombre de personnes de ma connoisfance : assurément la partie n'est pas égale , l'expérience est plus éloquente que tous les discours. J'aime trop la vérité, furtout quand elle peut intéresser le public, pour être soupçonné de partialité : le certificat que j'ai donné à M. Ailhaud en 1750, tribut de ma reconnoissance, prouve combien je suis en garde contre la nouveauté en fait de remédes; elle ne me féduit pas facilement. J'avois pour ces poudres toute la frayeur qu'on peut imaginer, quand par une espèce de coup de désespoir je pris le parti d'en faire l'épreuve moi-même; c'étoit la feule qui me restoit à faire : un état de langueur fujet à mille révolutions, malgré toutes les ressources de l'Art, paroît bien long au bout de dix ans, c'étoit-là ma position. Je puis & je dois attester que je dois aux Poudres seules de Mr. Ailhaud la bonne santé dont je jouis maintenant. Tous ceux de ma connoissance, même les plus incrédules, sont forcés de reconnoître & d'admirer la bonté d'un reméde qui m'a rappelé à la vie. Mon exemple a eu beaucoup de fuccès, je me repens bien tous les jours de ne l'avoir pas donné plutôt. Dans le certificat cité ci-dessis on peut voir ma profession de foi. Je pense comme la plûpart, & j'ai toujours été persuadé qu'il ne peut y avoir de reméde universel; en conséquence je ne voudrois pas conseiller à toutes personnes indistinctement &

Mans tous les cas, celui dont il s'agit ici, ne fuis-je pas bien raisonnable? Cependant j'en ai fair une assez longue épreuve pour juger de la fauffeté des imputations dont plusieurs accablent Mr. Ailhaud; je n'en crois pas un mot ; avec cent quatre - vingt prifes au moins qui m'ont passé par le corps, si ce reméde étoit aussi corrosif que quelques-uns le prétendent, que seroisie maintenant? Le nombre est honnête, ce semble . & plus que juffifant pour détruire les faux raisonnemens que la jalousie enfante chaque jour. Que peut-elle encore oppofer au nombre prodigieux de guérisons attestées par des personnes non suspectes, qui n'ont d'autre intérêt que de faire triompher la vérité? Loin d'avoir ressenti aucun des mauvais effets qu'on attribue à ces Poudres, malgré toute mon expérience en fait de remédes, je n'en ai point trouvé de plus doux ni en même temps de plus actif : elles m'ont délivré . & cela fans me fatiguer . de matières aussi étonnantes par leurs qualités que par leur volume, & qui avoient rélisté à toures les autres purgations. Il n'étoit refervé qu'aux Poudres de Mr. Ailhaud d'attaquer dans son principe un mal aussi invétéré; quel autre purgatif dont on pût faire un aush fréquent usage! Après une expérience pareille à la mienne, & je pourrois en citer bien d'autres, n'est-il pas de la dernière absurdité d'attribuer à ce purgatif les effets du poison ? S'il a été contrefait, comme on ne peut en douter, que doit-on en conclure contre le veritable Auteur! Mais je veux que son reméde même ait pu produire quelques mauvais effets, j'en connois effectivement qui s'en plaignent, ce sont de ces maux dont les suites ne sont pas sinistres, & auxquels il est facile de remédier ; il n'y a qu'à cesser le reméde. Ne faut-il pas être plus que fou pour en faire contre son expérience propre? On doit ainsi se confulter pour les remédes, même les plus à la mode ; l'émétique entr'autres, on ne peut en disconvenir, n'est pas analogue à tous les tempéramens, ni convenable dans toutes les circonftances. On n'a jamais proferit ces remédes pour quelques exemples de leur mauvais effet, ni les H

Médecins qui les ont ordonnés à contretemps: l'espèce en diminueroit tous les jours, à peine en resteroit-il. En accordant que Mr. Ailhaud soit dans le même cas des autres Médecins, devroit-il trouver des accusateurs dans le nombre de ses Constrères? La cause est commune; pourquoi donc seroit-il traité avec moins d'indulgence de leur part, si son mérite ne leur faisoit ombrage? Le plus habile, comme je crois l'avoir désa dit, est celui qui en tue le moins. En soi de quoi j'ai donné le présent certificat.

Signé, Le Chevalier de Perrochel.

Au Château de S. Aubin près Fresnay-le-Vicomte, le 28. Août 1762.

Algré mon grand âge & les douleurs que je fouifre dans tous les moindres changemens de temps, caufées par nombre de blessures, ie ne puis me dispenser d'avoir l'honneur de vous dire que j'ai lu dans votre Gazette de Médecine la lettre de Mr. Crampe, vos notes & toutes les horribilités que vomissent Mrs. vos Confrères contre la Poudre d'Ailhaud & son Auteur. Je commence par vous dire, Monsieur, que la connoissant comme je fais par moi - même & par tant d'autres, qui dans toutes les sortes de maladies qu'ils ont, n'usent que de ce reméde, je puis vous affurer que ce feroit le plus grand des malheurs pour ceux qui la connoissent & ceux qui la connoîtront, si cettedite poudre ou la composition d'icelle venoit à se perdre ; & que vos Meslieurs ne disent pas, comme ils ont fait, qu'ils seroient prêts à certifier les mauvais effets qu'ils en ont vu, si ce remêde ne tomboit de jour en jour dans le plus grand discrédit; c'est tout le contraire, jamais cette poudre eut tant de vogue, jamais elle fut plus recherchée, ni plus accréditée. La lettre de Mr. Crampe, Monsieur, ne me surprend du tout point, il est trop juste qu'il se conforme à vos sentimens; mais il n'en

eff pas moins sûr que ce que je vous ai mandé dans ma précédente est vrai : je lui en écris un mot dans ce moment avec des circonstances qu'il ne fauroit nier, je ne sai s'il me fera réponse. Depuis plus de 40. ans je compose & fais moi-même mes médecines ; j'ai toujours voulu favoir de quoi elles étoient composées, excepté dans le moment où je me livrai à Mr. Crampe par la promesse que me fit un vieux militaire que son Médecin sûrement me guériroit dans deux jours. Il me fit jeter par la fenêtre une grande assiette pleine de quinquina en bols, ce qui me fit grand plaisir, quoique le Médecin & Chirurgien du lieu n'en fussent du tout point contens. Quant aux grossièretés incompréhensibles que difent vos Messieurs contre Mr. Ailhaud & son reméde, je puis vous assurer, Monsieur, que tout cela ne fait que prouver davantage, s'il est possible, la grande bonté du reméde & le mérite de l'Auteur. Je n'ai pu, Monsieur, être plus laconique. Je vous prie de vouloir bien faire insérer cette lettre dans votre premier imprimé. J'ai l'honneur d'être . &c.

> Signé, Le Chevalier de Montoux, ancien Commandant de Bataillon au Régiment de Picardie, rue de l'Arcenal.

A Lyon, le 5. Septembre 1762.

TE n'ai jamais professé d'autre institut que la vérité; c'est l'amour que l'ai vérité; c'est l'amour que j'ai pour elle & pour le bien public qui m'engage à prendre la plume en fayeur de l'incomparable Médecin, Mr. le Baron de Castelet, & de ses Poudres purgatives qui ont trouvé tant d'opposition entre les Professeurs même de France & d'Espagne.

J'espère que vous aurez la complaisance de publier dans votre Gazette de Medecine, cette lettre que j'ai l'honneur de vous adresser uniquement pour rendre cet hommage au bien de

Phumanité, & pour la reconnoissance que je dois à l'invention heureuse de ses Poudres.

Je ne prétens pas m'ériger en athlète pour foutenir si Mr. le Baron de Casselet est digne ou non de rivalifer avec les Professeurs; s'il est un de ces charlatans du monde, ou s'il ne l'est pas: encore moins pour convaincre les gens sur ce que ses Poudres ne sont point venimeuses ni caustiques, ni caufent aucunement le mal que bien de personnes ont voulu leur attribuer dans différens papiers qu'ils ont fait rendre publics, sans compter les Journaux de Médecine de la Ville de Paris ; & récemment par Mr. Tissot, Membre de la Société de Londres & de Bâle. Ces calonnies font trop ouvertement rifibles pour qu'elles puissent faire impression sur le vulgaire même le plus rude. On ne trouvera pas aucun qui ne fache tirer la conféquence la plus bénigne quand il voit que son vossin, son ami vit quelques années ayant usé de ces poudres. Je craindrois de perdre mon temps si je m'arrêtois à prouver qu'elles n'ont point ces prétendues qualités, étant, comme il est certain, qu'à peine y aura t-il de peuple en France ni en Espagne où on n'ait touché ( pour ainsi dire ) les finguliers effets de ces poudres merveilleuses. Non, je ne prétens pas m'opposer à des questions inutiles que j'ai vu moi-même effacées par l'expérience, non pas accidentelle, mais uniforme de plusieurs années. Je veux seulement faire voir l'étonnement qui doit nécessairement réfulter de ce que de pareilles faussetés sortent d'un pays si savant & si cultivé, note vraiment odieuse & répugnante à la fagesse : & cependant on voit avec douleur, que l'émulation à la gloire que ce Doctour s'est méritée par son étude & par fon application, est si puissante, qu'elle fait que des hommes se dépouillent de la vraie ingénuité, uniquement pour le calomnier.

Je ne puis pas me perfuader que ceux qui ont ofe répandre dans des papiers publics ces blâmes, les croient tels qu'ils les y ont mis, & tiens qu'ils ne me fauront pas mauvais gré E

je leur dis noluit intelligere ut benè ageret.

Tant il s'en faut que ma conscience s'accommode à infamer des hommes, à qui le Créateur a bien voulu accorder plus de lumières qu'à moi : outre que ce ne se peut faire sans injustice, & sans découvrir une jalousie qui étant très commune entre ceux de la Faculté, empêche de faire: des progrès dans les sciences, & principalement dans la Médecine, dont les Professeurs, semblables à des Ortomans qui ne savent défendre leur Religion que le fabre à la main, ont adopté cette

N'étant donc pas mon intention de m'ériger en panégyriste de Mr. Ailhaud, ni de parler de ce que le public lui doir parce que Dieu a voulu le choisir pour l'instrument de la vraie Médecine, fur quoi les Lettres de S. M. T. C. ont dû fatisfaire ces Messieurs qui semblent vouloir lui nuire; lettres par lesquelles la Baronie de Caftelet lui a été accordée, jointement avec la confiance de pouvoir se compter entre les Facultatifs de Médecine; je me bornerai à ce qui regarde ses poudres, & les effets qu'elles ont causés, car ce sont les effets, & non moi, qui en doivent répondre. ...

J'écris mèrement faisi de l'amour de l'humanité & du bien du public, & il est bien heureux de se trouver en état de décider par soi - même une affaire, où il n'y a pas besoin, pour la ju-ger, d'en connoître les sources, mais seulement

les effets.

facon de combattre.

Quelle preuve pourroit on apporter plus folide de l'utilité de ces poudres, que d'en avoir fait ou d'en avoir vu faire usage avec un bénéfice notoire des maladies, & un fuccès inoui? Voilà ce qui se passe malgré les oppositions des

Professeurs.

Il y a 40. ans que j'exerce la Médecine interne & externe, mais depuis 14. ans que j'ouis parler du purgatif de Mr. Ailhaud & de son solide système, n'étant pas d'ailleurs trop content de l'ancien & moderne style de guérir, je voulus voir par l'expérience si ces poudres étoient aussi bonnes qu'on le disoit, mais je ne puis faire autrement que de dire, que j'en ai trouyé les

effets consormes à la doctrine de l'Auteur, &c que ses poudres, en toute forte de maladies tant internes qu'externes, aiguës comme chroniques, & même dans celles où tout purgatif femble répugner, par exemple : dyssenterie, diarrhée, lienterie, délire, flux de fang, à moins que ce ne foit une infoudable ruption de veine ou d'artère : dans des éréfipèles . & inflammations internes & externes; en toute espèce de sièvre ardente, en toute douleur foit de pleurésie, soit des étranguillons, & cela sans saignée; dans des chancres, dans des gangrènes, &c. & encore en tout tempérament aride, obesse, sanguin, colérique, lymphatique ou mélancolique; & en toute espèce de maladies des enfans & des femmes, foient-elles enceintes ou non, produisent les mêmes effets qu'il nous avoit annoncés.

Quand je vis les premiers succès, je commencai à m'animer pour en avoir d'autres, & à m'appercevoir qu'en toutes les maladies qui se présentoient, nonobstant que leurs causes nous ayent paru différentes jusqu'à présent suivant les principes de la Médecine, lessites poudres occasionnoient les mêmes effets plus ou moins tard, suivant l'observation de Mr. Ailhaud.

Je délivrai de la mort ( je ne ferai que raconter quelques cas ) une femme pour qui on faisoit sonner l'agonie : un homme qui avoit une fiévre ardente avec une gangrène au perinée, & qui étoit sans connoissance tout près de la mort : une autre femme d'Alcala, à qui on venoit de faire l'inutile opération de la ponction, par laquelle on lui avoit tiré 24. livres d'eau; mais parce que ladite femme ne crêva pas, comme il arrive presque toujours, elle s'enfla de nouveau jusqu'à ce que l'entumiscence lui empêchoit presque totalement la respiration : c'étoit à temps que je passois par cette Ville en allant à Madrid. & l'avant ministrée de ces poudres en question. elle recouvra par cinquante trois prifes, une parfaite santé à laquelle elle avoit déjà renoncé.

Je ferois un volume, si je voulois compiler tout ce que j'ai expérimenté de bon de ce reméde pendant un an & demi que j'ai resté à Ma-

171

drid. Finalement, je l'ai vu mieux dans ma famille, parce qu'elle a observé mieux que les autres la méthode que l'Auteur prescrit: non verd parca manu & sine constantia sieut plerique utuntur, quare non mirum si non perfecte sanentur.

tur, quare non mirum si non persecte sanentur.

Toute cette Ville sut témoin de la prodigieuse curation que je sis par ces poudres en une de mes silles après avoir épuisé la Médecine pendant sept ans : elle avoit une sièvre habituelle, & les obstructions de l'opilation étoient très radiquées, mais tout céda à ce reméde qu'elle prit avec persévérance. En même temps une autre de mes silles avoit une sièvre maligne; & des tumeurs, que nous appelons en Espagnol parotidas, lui paroissionent déjà; elle en sut cependant quitte, sans goûter d'autre médecine que celle-là: mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est d'avoir été délivrée sans saignée des étranguillons, & cela dans deux occasions & avec deux prises chaque sois de ces poudres.

En toutes ces maladies & bien d'autres, j'ai reconnu que la guérifon se perfectionne avec des sueurs très profuses, & comme celles-ci n'interrompent jamais les opérations, ni affoiblissent les sorces, c'est par-là que la nature se trouve plus robuste & plus disposée à se soutenir; outre l'avantage d'en avoir la convalescence plus courte.

Ma femme a éprouvé ausii la vertu de ce reméde en différentes maladies; & une de mes fervantes, qui souffroit une douleur colique & la dyssenterie, devint en quatre heures de temps comme un cadavre, de façon qu'elle avoit beaucoup de peine à se faire entendre, mais ayant avalé une prisé de ces poudres, elle dormit fort tranquillement pendant trois heures, ce qui la remit, & fit que le lendemain elle alla à la Messe;

Ma fœur étoit plongée au lit à caufe d'une véritable pleurésie, avec une sièvre très aiguë qui l'emportoit, accompagnée de crachement de sang. On sit appeler le Médecin, & aussi tôt qu'il y arriva, il ordonna de la faigner sans délai & plusieurs fois. Je m'y opposai de toutes mes sorces, considérant les ravages que la saignée sait dans le corps humain; je lui sis prendre quelques

H iv

prifes des Poudres d'Aix, & au feptième jour la douleur cessa; le onzième & quatorzième la malade sua, mais la sièvre continuoit toujours: ce suit là que le Médecin s'écria hautement, qu'on l'avoit faite devenir poitrinaire parce qu'on n'avoit pas voulu la laisser saigner: cependant ledit. Médecin su contraint, le 21. au soir, d'avouer que la malade étoit libre de la sièvre, & hors de danger, malgré les propos qu'il avoit tenu le matin du même jour. Elle en prit quatorze prifes en rout, & cracha copieusement, parce que ce purgatif n'empêche pas comme d'autres les routes que la nature peut prendre par elle-même.

Il n'y a personne dans cette Ville de Pampelune qui puisse dire que mon frère ne doit pas

la vie, après Dieu, à ce reméde.

Moi-même, me voyant attaqué de la goutte, j'eus recours à ce simple purgatif, & j'en suis

libre il y a deux ans.

Je serois trop ennuyeux, si je voulois racontertant de prodiges que ce secret a fait sous mes veux. l'en rapporterai cependant un que j'ai présentement entre les mains. C'est un homme qui a un zaratan, chancreux & puant de la grandeur de la coupe d'un médiocre chapeau, avec des lèvres renversées, & un flux de sang; un hommequi a une fiévre habituelle; un homme foible. sans appétit de rien, d'un tempérament aride, & si sec qu'il semble une squelette. Cet homme a été si incorrigible, que malgré qu'il voyoit que son ulcère diminuoit tous les jours, qu'il alloit se cicatriser, que ses horribles symptômes étoient: corrigés, il a interrompu par deux fois l'usage de ces poudres, mais j'espère de le voir guérir dans quelque temps, & d'en faire part au public en détail.

J'ai expérimenté l'efficacité de ce reméde en d'érésipèles suppurées, en d'innombrables tumeurs menaçant la gangrène, & dont j'ai fait arrêter les progrès sans y faire des incisions. On en verra les mêmes effets en des sièvres chaudes, quoigu'on y joigne le délire, pourvu qu'on n'ait

pas saigne usque ad animi deliquium.

A la force de tant de faits, que j'ai vu moi-

même, je n'ai pû m'empêcher de convenir, que les causes des maladies, quoiqu'elles nous ayent paru différentes, font substantiellement les mêmes, & que Mr. Ailhaud trouva dans ces Poudres le removere prohibens.

C'est par cette raison que je ne trouve pas étrange que ce reméde soit universel pour toutes sortes de maladies, & qu'il réussisse toujours en cas de possibilité, car il est certain que tous les remédes du monde n'ont pas sussi pour empêdes.

cher le semel mori.

Cette généralité du reméde ne va pas, ( ainsi que le Docteur Ailhaud avertit, ) jusqu'à guérir les maladies accidentelles, celles qui arrivent par un coup de fusil, par une chute, &c. ni même les maladies vénimeuses, & j'y pourrois ajouter) ni la foiblesse extrême, à laquelle un malade a été réduit par des saignées inconsidérément réitérées, & par des diètes suffisantes par

elles-mêmes pour tuer qui que ce foit.

Mais ce qu'il y a de plus plaifant, c'est qu'on appelle ordinairement à la médecine universelle, quand le malade est dans cette constitution d'accablement; comme s'il n'étoit pas plus difficile de remettre les forces perdues, que de guérir la première maladie. Si ou croit ce reméde capable de faire ce qu'on peut dire miracle, pourquoi ne le croit on pas pour guérir la maladie quand la nature du malade se trouve plus sorte, plus robuste, & par-là plus à portée à aider le reméde,

& à se soutenir elle-même ?

A l'égard des maladies vénimeuses que Dieu veut donner à ses créatures pour les rappeler de leur exil, il est certain, que nul reméde jusqu'ici découvert, a été assez puissant pour les détruires. J'ai perdu trois de mes ensans par ces sortes de maladies, & j'y ai reconnu, ainsi que dans des apoplexies, des létargies, délires, & dans tout te sièvre qui prive de la raison, que si ces Poudres n'y suffisent pas, elles sont au moins, miens que tout autre reméde, suspendent les agitations, & mettent le malade en état de se préparer à la mort, car il est bien sacheux de voir son parent, son ami mourir sans reméde, sans le voir

Hy

mourir avec des propos ridicules . & non refi-A harday o while the " Heart bure

Avant que la renommée de ce, spécifique passat dans ce païs que j'habite, je suivois les routes ordinaires des Médecins : je faisois saigner comme tous les autres, & garder la diète : mais je ne puis éviter de dire, que je commençai à former quelque scrupule quand l'expérience me montra. que plus je faitois faigner plus le malade deve+ noit languissant, & concus, que plus on tire de fang au malade, moins fort il se trouve pour refister aux terminaisons que la maladie peut prendream and are approved in the meadown of some

Ce font là les dispositions dans lesquelles je me trouvois quand je vis la doctrine de Mr. Ailhaud; & je ne fus pas peu content quand je vis que ce Docteur avoit trouvé le secret d'étouffer (pour m'expliquer ainsi ) la saignée que j'avois commencé à envisager comme le moven de détruire

le genre humain. L'a confinat part esté entre sant

Depuis cette heurense découverte, je n'ai administré d'autre reméde que celui-là; mais je n'eus pas plûtôt commencé en faire ulage qu'il semble m'avoir attiré la haine de presque tous les Professeurs du païs, & bien d'autres leurs sectateurs, quoiqu'ils ne soient pas de la Fa-

Je me suis même vu méprisé depuis ce tempslà. Mais comment faut-il faire? Faudra-t'il que ie reiette une faine & folide doctrine, parce, que ie n'en ai pas été l'auteur? Faudra-t'il que je m'élève contre un reméde si simple & si facile à éxécuter, qui ne peut nuire jamais, mais faire beaucoup de bien comme on le voit tous les jours. parce qu'il ne m'est pas permis de connoître de quoi il peut être composé ? Faudra-t'il que je me bouche les oreilles pour nespas entendre les cris qui s'élèvent de toutes les parties du monde en louanges de ce reméde & de fon inventeur? voudroit-on qu'au lieu de ces mots, découverte heureuse, spécifique admirable, excellente Poudre. reméde divin, effet miraculeux, prodigieuse cure, je ne respirasse que ceux de poison, effet suneste, & d'autres semblables, pour faire plaisir

à ces Messieurs ? voudroit-on encore que je fermasse les yeux , pour ne pas voir tant de faits qui se passent moi à chaque moment , ou bien que je ne les visse qu'à regret ? voudroit-on ensin que je fisse siagner à tort & à travers contre tout ce que l'expérience de 40. ans m'a montré ? je ne puis pas le faire , ma conscience ne me le permet pas : c'est elle qui m'a engagé à confacrer ces momens à la vérité & au bien de l'humanité.

manité.
Je vous prie, Monsieur, d'avoir la complaifance de corriger l'ortographe, & même quelque
clause si vous ne la trouviez pas conforme à la
façon de parler françoise; car il est difficile d'entretenir un idiome étranger dans un pais où on

ne le parle pas. Je suis, &c.

Signé, L. M. J. Yzuriaga, Medico y zirujano.

A Pampelune en Espagne, le 13. Octobre 1762.

l'Ai été six mois éloigné de Rennes de vingt lieues dans un défert où pour toute perspective : ie n'avois que le flux & le reflux de la mer (l'Ab. baye royale des prières ) confequemment privé de voir les nouvelles de la Gazette de Médecine dons vous êtes l'auteur. Quelle surprise pour moi à mon arrivée d'y voir le pour & le contre de la : Poudre d'Ailhaud No. XXVI. du Mecredi 31. Mars 1762. Que n'étois-je alors à portée de prendre la défense de la vérité qui d'elle-même se manifeste tôt ou tard comme vous l'allez voir. Pai Phonneur d'être ancien élève de feu Mr. Petit célébre Chaurgien de Paris, ancien Chirurgien de feu S. A. S. Mgr. le Duc d'Orleans, Mé ... decin & Chirurgien pensionnnaire des Erats de Bretagne, qui après 15. aunées de bonnes étu-des, finissant par la Théologie, décoré des quatre mineurs, & n'y trouvant pas ce que je cherchois (l'art de se connoître) pour être en état de risposter tout au moins & au cas de besoin de H vi

ceux qui , charges par état de la confiance du pus blic, ne veulent reconnoître que les anciens maîtres. Je n'ai pas eu moins de firces dans la partie que j'ai exerce depuis mes premières études. je veux dire la Chirurgie, passant de là à la Médecine, mais trop tard pour la fanté & confervation de ceux qui m'ont bien voulu honorer de leur confiance, juiqu'au moment qu'après avoir entendu bien décrier & bien décrié moi-même les Poudres de Mr. Ailhaud, néanmoins toujours cherchant le vrai, l'ai pris la peine de lire à tête réposée le système de ce premier homme en Médecine. Avant de conseiller son remede, j'en ai fait l'épreuve sur moi-même : d'après les heureuses expériences, je n'ai pas manque de le conseiller, sur tout dans le cas où la médecine ordinaire n'y voit goutte.

## Exemples.

1º. Sur la Supérieure des filles de la Sagesse de Rennes. Avant de faire ulage du reméde univerfel, elle n'attendoit chaque jour que cinq piés de terre pour sa guérison corporelle : & l'art ne pouvoit lui promettre autre chose , puisqu'inutilement toutes les ressources étoient épuisées du côté des remédes ordinaires. C'est ici qu'il faut caractériser la maladie qui commença par une peur assez forte pour l'obliger à se lever au milieu de la nuit ( c'étoit le temps de ses mentrues ) elle étoit alors en sueur & passa le reste de la nuit en cet état; Suppression, comme bien vous pensez, en consequence & la sièvre. L'officier de santé qui fut appelé à son secours, n'en sachant pas davantage, la faigna juíqu'à extinction, & passa delà aux médicamens cathartiques qu'il ne dofa pas mieux. La bonne constitution alors de la malade l'arracha des bras de ce meurtrier; mais comme il est bien plus aise de faire une brèche que de la fermer, depuis ce temps la nature chercha toujours à s'en venger sur l'estomac, comme si ce viscère eut été coupable de ce qu'on l'avoit forcé de recevoir. Avant l'usage du reméde univerfer un bouillon n'y pouvoit passer sans aigreur

eui fe lui faitoit vomir peu après. Les eaux minérales, le lait d'anesse, precedés des préparations ordinaires, & qui l'avoient soulagée pendant deux ans blanchirent alors. Il ne restoit donc plus à lui offrir que les Poudres de Mr. Ailhaud; je les lui conseillai affirmativement. Sa. docilité dans l'administration sous mes yeux tarda peu à la convaincre de l'efficacité par le toulagement marqué qu'elle ressentit. Comme le mal étoit invétéré, elle a été obligée de le répéter pendant dix mois jusqu'à la cent trentième prise pour sa guérison radicale dont elle jouit depuis quatre mois. Elle a quitté la supériorité de la maison de cette Ville pour aller mère assistante de la générale, jouissant par continuation d'une fanté parfaite. Première cure.

2°. Le Chapelain de la même maison, nommé Mr. Meunier, attaquée d'nne ophthalmie considérable avec épanchement de sang dans toute la conjonstive de l'œil droit, m'envoya chercher. Il n'attendoit rien moins de mon ordonnance que la saignée usitée jusqu'alors en pareil cas; deux prises seulement & sans elle a jour passe le guérirent, & il en a fait ses remercimens à Mr. le Baron de Castelet. Je serois infini si e m'étendois sur les dissérentes cures que j'ai faites dans cette maison, aidé du reméde

universel.

J'ai avancé au commencement de ma lettre mon absence de Rennes & le lieu. J'ai eu occasion de vérifier de plus en plus les propriétés de cette Poudre inhumainement profcrite & par qui, par gens qui sont les arbitres de la vie du genre humain. Un Religieux, Diacre de cette Abbaye, fut attaqué tout à coup d'une paralysie aux deux bras si excessive qu'elle ne lui laissoit pas même la liberté de se moucher : d'abord j'employai les bains émolliens, enfuite les aromatiques, & les donches de lessive de sarment avec assez peu de fuccès. A la faveur de quinze prises du spécifique l'eus la satisfaction de lui revoir l'usage de ses membres affectés avant mon départ : son nom est frère Brere Religieux Bernardin. Un autre, nommé Dom Dumaine, affligé depuis huit aus

d'un rhumatisme goutteux qui le retenoit presque : toute l'année au lit, après avoir consulté de toute part & pris les remédes conteillés avec très peu de fuccès, se détermina enfin à faire usage des Poudres ci-dessus. Dès la première prife une bride au genou du côté gauche retenant la jambe & la cuisse sans mouvement disparut, à la seconde une espèce de cordon, ce sont ses termes, qui prenoit depuis le haut de la cuisse jusqu'aux reins, & l'empêchoit de se tenir debout, s'évanouit; enfin il n'étoit encore qu'à la dixième prife quand je partis, & je le vis marcher à la faveur de deux cannes feulement. Je ne manquai pas de l'exhorter à les continuer jusqu'à parfaite guérison ; il y étoit intéresse, & je crois aussi qu'il n'y a pas manqué. Tous les Religieux ne vouloient plus être purges qu'avec ce remede, tant ils le trouvoient doux, bénin & efficace dans ses productions: ce n'est donc pas un poison comme ont osé l'a-

vancer Mr. Tiffot & fes partifans.

3°. Le nommé Abraham, entrepreneur de son métier, demeurant rue S. Germain à Rennes, me vint consulter, il y a environ deux mois, au sujet d'attaques épileptiques fréquentes. Je lui dis de bonne foi que je n'avois vu de guérifons parfaites dans ce genre de maladies que dans le recueil du livre de Mr. le Baron de Castelet. Je lui en présentai un, & je lui dis : voyez si vous v trouvez votre état. Le lendemain après l'avoir lu, il me vint prier de lui en céder quelques prifes dont il usa selon l'indication. A la quinzième ie fus aussi surpris que lui-même lorsqu'il m'annonca avoir rendu par le nez un abcès confidérable avec fon enveloppe par lambeaux bien dif. tingués. Il jouit depuis ce temps d'une fanté parfaite, la tête saine, & ayant repris beaucoup d'embonpoint. Je vous citerois plusieurs commencemens d'autres guérifons miraculeufes, si je ne voulois encore attendre quelque temps pour la sûreté de la guérison, ne voulant avancer que le vrai. Je vous prie, Mon-fieur, pour le bien de l'humanité de vouloir bien faire part au public de mes Observations.

Pen écris autant à Mr. le Baron de Casselet. L'ai l'honneur d'être . &c.

Signé, De Chevy, ancien Elève de feu Mr. Petit célébre Chirurgien de Paris, ancien Chirurgien commensal de feu S. A. S. Mer. le Duc d'Orleans, Médecin & Chirurgien pensionnaire des États de Brétagne.

De Rennes , le 0. Décembre 1762.

T E n'ai pas été moins surpris que bien d'au-J tres du langage qu'a tenu Mr. Tissot Medecin, Membre de la Société de Bâle & de Londres contre les Poudres de Mr. Ailhaud : je suis Chirurgien fils de Maître, âgé de cinquante - deux ans: si i'avois connu, depuis trois ans que je me · fers du spécifique reméde de Mr. Ailhaud, qu'il eut causé en moi la plus petite altération, ami de la vie comme les autres mortels , l'eusse abandonné prife; au lieu que je, puis dire que ce reméde m'a fait un bien miraculeux & m'a procuré enfin une bonne fanté après laquelle je courois depuis vingt-trois ans à l'aide & par le fecours de la Pharmacie. Mon mal étoit un grand fond d'obstructions dans mes entrailles jusqu'au point au'elles en étoient farcies : elles avoient été produites fans doute par le vice ou par la grossiéreté des humeurs, enfuite de quoi accablé des affecrions hypocondriagues & d'un squirre au foie & des douleurs d'oreilles avec tintement & bourdonnement; j'avois total ment perdu la fensation de l'ouie & l'étois tombé dans la phthisie; mais, graces au Seigneur & au reméde univertel de Mr. Ailhaud, je fuis parvenu à fubtiliser & à incifer la grossièreté de mes humeurs, à dissondre & à fondre leur coagulation, à ramolir &c relâcher les parties qui en étoient obstruées ou bouchées. Ce spécifique reméde a procuré la transpiration & a mis en mouvement les matières qui avoient croupi dans les endroits où mes obsentions les empêchoient de circuler, au mo-

ven de près de cent vingt prifes que i'ai prifes " depuis trois ans & que je continue de prendre trois & jusqu'à quatre prifes par mois. Ma guériton est regardée comme un prodige & a donné lieu à une infinité de personnes de faire usage du reméde de Mr. Ailhaud pour plusieurs maladies. Quant à moi, plus de quinze fameux Médecins de notre voisinage ont été consultés, & par leurs confeils j'avois déjà vidé une bonne partie des boutiques d'Apoticaires & presque privé la terre des plantes qu'elle produit pour soulager les mortels, sans cependant avoir eu la consolation de voir diminuer mes maux, mais bien être passé pour mort dans l'esprit de plusseurs Médecins que j'avois plus d'une fois consultés. Ils n'ont pas été moins surpris que moi & moins contens de m'avoir vu ressusciter par le secours des Poudres de Mr. Ailhaud, qui ont aussi procuré la fanté à une multitude de personnes desquelles je ne fais point le dénombrement crainte de vous ennuyer par ma lettre, quoiqu'elle ne contient que la vérité & certitude. Je rapporterai feulement la guérifon de quelques perfonnes à qui j'ai confeillé le susdit remêde & qui m'ont prié de vous en informer.

Noble Demoifelle Magdelaine de la Fitte. fille âgée de (2. ans à Vignes Jurisdiction de la Plume près de la Montjove, ayant des douleurs de rhumatisme par tout son corps, l'année 1759. qui l'avoient obligée d'avoir plusieurs consultations des plus habiles Médecins du voisinage & même de Paris, après avoir resté près de dixhuit mois dans l'usage des remédes sans avoir pu être foulagée, bien le contraire, allant de mal en pis, prit dix-huit prifes de poudre de Mr. Ailhaud en deux mois de temps qui lui fidisparoître toutes les douleurs au moyen des copienses évacuations que lui procurèrent les susdites poudres en humeurs & glaires de toute espèce, & du depuis elle n'a pris d'autre reméde que celui de Mr. Ailhaud qu'elle continue de prendre dans la moindre attaque de fes 'anciens maux, au moyen de quoi elle jouit d'une parfaite santé & ne veut se servir d'autre reméde.

189

Mr. Besse de Mainjoullan, Curé de notre Visle, âgé de 55, ans, ayant eu l'année 1760, une sièvre quarte pendant un an qui l'avoit réduit dans la phthise malgré le secours de tous les remédes que Mrs. les Médecins lui avoient ordonnés, sa sièvre subsistant malgré tout cela, prit six prises de Poudre de Mr. Ailhaud dans quinze jours de temps, après lesquels la sièvre n'a plus paru, & du depuis il ne se service de Mr. Ailhaud, qui ne veut se service de Mr. Ailhaud, qui ne veut se service de ville puisse aucune des maladies qu'il puisse avoir.

Marie Narst, fille âgée de 25. ans, habitante de notre Ville, ayant eu une siévre putride le mois d'Octobre 1759, je la mis à l'usage des remédes que l'on pratique dans un pareil cas, à la suite desquels elle devint leucophlegmatique : ayant reçu tous ses Sacremens, n'espérant plus d'elle que le moment de sa mort, ayant totalement perdu la sensation de l'ouie & le mouvement, je conseillai au père de la malade, du consentement de Mr. le Curé de notre Ville, de lui faire prendre les Poudres de Mr. Ailhaud; elle en prit dix prises en moins d'un mois de temps, après lequel elle sit délivrée de tous ces symptômes, & du depuis elle jouit de la plus

parfaite fanté.

La Metayere au Touron, jurisdiction de la Montjove . âgée de 22. ans . avant une fiévre aiguë le mois de Septembre 1759, qui résista à tous les fecours que la malade eut de la part de Mr. fon Médecin & Chirurgien . & pendant prèsd'un mois de temps avant recu tous ses Sacremens, n'espérant d'elle que le moment de voir finir ses jours : Mr. le Curé de notre Ville voyant la malade dans cette dernière extrémité, conseilla à son mari de lui faire prendre les Poudres de Mr. Aithaud : la malade en prit cinq prises dans huit jours de temps qui lui procurèrent de grandes évacuations en humeurs, biles & glaires de toute espèce qui lui rétablirent la fanté, & du depuis elle s'est toujours très bien portée.

Mr. le Marquis de Marin, fils aîné âgé de 26. ans au Château de Marin près de la Montjoye jurisdiction d'icelle, avant la sièvre double-tierce le mois d'Août dernier, des indigestions & coliques d'estomac, une multitude de vents dans ses entrailles, Mr. fon Médecin fut confulté: il le . fit purger deux fois de fuite avec un purgatif catartique; fon estomac ne put garder ces purgatifs, ses maux se rendirent plus rebelles. Il me fit l'honneur de me faire appeler, je hii confeillai les Pondres de Mr. Ailhand : ce Seigneur eut la complaisance de se laisser persuader à mes fortes follicitations, & prit le lendemain matin une prise du reméde universel de Mr. Ailhaudque je lui préparai, qui lui procura une douzaine de selles copienses qui détruisirent sa sièvre, & les autres symptômes disparurent peu de temps après, & du depuis il jouit d'une parfaite fanté & affure qu'il ne veut point prendre d'autres remédes dans ses maladies que le reméde univerfel de Mr. Ailhaud.

Le Sr. Colmé, négociant de notre Ville, âgé de 32. ans, ayant eu la fiévre double-tierce le mois de Septembre dernier, ayant pris les remédes généraux sa fiévre disparut : ayant toujours eu du depuis une pésanteur d'essonac avec des indigestions & sue pesanteur plus une pesanteur de l'avoit mis hors d'état de pouvoir vaquer à aucune de se affaires, prit deux prises de la Poudre de Mr. Ailhaud le mois de Novembre dernier en six jours d'intervalle qui lui ont procuré de si grandes & copieuses evacuations, que du depuis il s'est entièrement rétabli & ne veut prendre

d'autres remédes dans ses maladies.

Mr. le Marquis de Marin Père, âgé de 65, ans dans fon Château de Marin jurisdiction de la Montjoye, ayant depuis quelque temps des coliques d'estomac avec des indigestions & des plénitudes, a pris le mois d'Octobre dernier deux prises des Poudres de Mr. Ailhaud, desquelles il a été si bien purgé qu'il ne ressent plus aucun de ses maux. Ce Seigneur m'a assuré qu'il ne vouloit plus se servir d'autre purgatif que de

187

celui de Mr. Ailhaud. Voilà, Monsieur, la vérité exposée dans tout son jour, faites lui trouver place, je vous en conjure, dans la première feuille de votre Gazette: vous obligerez infiniment celui qui a l'honneur d'être, &c.

Signé, Leglise, Maître en Chirurgie de la Ville de Montjoye en Gascogne, à deux lieues d'Agen.

A la Montjoye, le 16. Décembre 1762.

J E viens tard vous demander une place parmiles personnes respectables qui ont témoigné au public leur surprise des déclamations du Sr. Tisso contre Mr. Ailhaud & sa Poudre, parceque j'en ai été instruit tard. Comme le but de votre Gazette n'est fans doute de votre partque d'amener les hommes à la connoissance de leur vrai bien, je vous prie de vouloir bien inférer dans votre première feuille la lettre que je me donne l'honneur de vous écrire, parce que je ne l'écris qu'avec le même motif.

Les Traités qu'ont donné au public Mrs. Ailhaud font tellement marqués au coin de la candeur, font si folides & si lumineux, on a écrit en conséquence tant de bonnes choses, on a fait tant & de si heureuses expériences de leur. Poudre, qu'elle devroit être à l'abri des tentatives que l'on fait pour la décréditer, si ce n'étoit pas le sort des meilleures choses d'éprouver dans leur établissement les plus fortes contradictions & d'essure tous les traits de l'animosité & de la

jalousie.

Ces momens critiques & honteux à l'humanité devroient être passés pour ce reméde, & aujourd'hui ses auteurs devroient être généralement préconisés comme des personnages méritans, à touségards respectables par leur état, par leur qualité, par leurs talens, chéris par leurs bienfaits immenses envers l'humanité, admirés par leur

précieuse découverte, dignes ensin d'être honerés comme ils l'ont été & le sont par leur Souverain: tels, ils ne devroient pas trouver sur-tout entre leurs confrères des gens à en être offenses; Mais le Sr. Tissot est fâché de la vogue de leur Poudre, il veut la décrier, il prend aussi tôt leparti le plus commun, le plus humiliant pour l'homme & toujours le moins propre à attier la consiance, il en invective l'auteur & débite-sans preuve des effets pernicieux du reméde.

Je vais cependant me servir de ses expressions: dans ce que j'ai à dire de la Poudre à laquelle il attribue ces malheureux effets, & je lui dirai que i'ai foigné des personnes traitées long temps & inutilement & enfin abandonnées par les maîtres de l'Art sans espérance d'être guéries. & quine devoient le poids affreux des triftes jours qu'elles couloient qu'à l'usage des remédes ordinaires, dont j'ai non feulement adouci les maux, mais que j'ai radicalement guéris avec la feule Poudre dont ce Médecin déséspère de calmer les ravages. Mes lettres, dont partie est imprimée dans les recueils de Mr. Ailhaud, & que je lui ai écrit dans la feule vue de coopérer au bien de l'humanité, en contiennent la preuve, & si on doutoit de la vérité des faits & de leurs circonstances, qu'on envoie ici des gens amis du vrai & défintéressés, les personnes guéries parleront elles-mêmes. Que ne diroit pas la femme du nommé Chassis maçon de cet endroit, pulmonique depuis cinq ans, traitée depuis trois, depuis quatre mois au lit fouffrant des douleurs extrêmes, abandonnée enfin de nos Esculapes qui disoient qu'il ne lui restoit pas à cracher des poumons gros comme une noifette, administrée & veillée à la mort les 9: 10. & 11. Décembre 1761. dans le plus pitoyable défordre de l'esprit & du corps. En cet état commencer, contre l'avis -& malgré les défenses de ceux qui l'avoient servie, l'usage de cette Poudre corrosive, y persévérer malgré les follicitations secrettes de tout le monde, la continuer pendant la faison la plus rigoureuse, devenir enceinte pendant l'usage des dernières prises, se bien porter pendant sa grof-

189

fesse, accoucher heureusement en Janvier dernier, alaiter elle-même fon enfant fans incommodité ni de l'un ni de l'autre. Je me borne ici à cette guérison, parce que je ne la crois pas imprimée, pour prouver que la Poudre de Mr. Ailhaud est le plus doux, le plus efficace & le meilleur de tous les remédes, toujours bienfaifant aux deux fexes dans quelque fituation qu'ils se trouvent, à tous les âges, à tous les tempéramens, propre à tous les maux, & que par conféquent elle est à juste titre la Médecine univerielle. L'expérience m'a montré qu'il ne peut y avoir pour ceux qui en usent aucune fâcheuse fuite à craindre dans quelque fituation où ils puissent se trouver, & qu'elle n'exige aucun regime, J'ai fait une lettre à Mr. le Baron de Caftelet, il y a quelques mois, pour lui démontrer ce que j'avance; elle trouveroit bien ici fa place, mais je vois que je suis déja bien long, je

vais le prier de la rendre publique.

J'ajouterai que la Médecine universelle, pour faire tout le bien qu'elle fait, & pour être à la portée de tout le monde, devroit être déchargée des précautions inséparables de l'usage des autres remédes jufqu'à elle découverts; fans cela comment non feulement les pauvres, mais encore cette chere & nombreuse portion de l'humanité, qui vivant à la sueur de son front n'a que pour mener la vie la plus frugale, pour-roient ils en ufer s'il falloit observer pendant fon usage, sur-tout quand il est long, les régles prescrites. Ici, Monsieur, on vit, pendant l'usage qu'on en fait, de gros pain de seigle où souvent il entre la moitié de trufes ou pommes de terres, on se nourrit de ces mêmes trufes, de raves, de mauvaise bouillie de farine de sarrazin ou de mets de mattefins, de galettes, de gouffres de même farine, presque toujours de bouillons & foupes maigres où fouvent il n'entre guère sel ni beurre, & s'ils sont gras, ils ne font faits qu'avec du lard : cependant rien ne résiste aux heureux effets de la Médecine univerfelle, ces bonnes gens guérifsent rous. & je n'en scais aucun de ceux qui vivent ainsi pendant l'usage du reméde universel, dont le nombre est très grand, qui soit mort depuis la fin de 1756, que j'ai commencé à en distribuer abondamment. Tout récemment la femme du nommé Comte , pauvre manœuvre de ce lieu, qui n'avoit pas un morceau de pain chez elle, quand le 27. Février dernier elle avala la première prise de ce reméde pour une sièvre de huit mois, fuite de couches qui l'avoit faite prodigieusement enfler, toute jaune, tendante à la démence, est guérie depuis le 7. Mars dernier avec huit prifes & demie, & dont la troisième qui étoit augmentée de la moitié d'une autre, lui fit faire un paquet de vermine tout à fait femblable à des fangfues où il v en avoit plus de 60. vivant ainsi & ne pouvant faire autrement. La veuve Butti vient d'être guérie à l'âge de plus de 68 ans d'une fiévre de quatre mois & d'une enflure aux jambes & aux cuiffes avec quatre prifes. Raymond Canard, confessé & désesbéré le cinquième jour d'une fausse pleurésie, vient d'en être tiré avec une seule prife & demie. Quelle liste ne vous ferois-je pas seulement depuis le commencement de Mars dernier jusqu'à ce jour, si je ne voyois encore que je passe les bornes que je m'étois prescrit! Aujourd'hui je viens de donner la seconde prise entière à un enfant de quatre ans, qui depuis 15, jours n'a pris que de l'eau. & dont le père m'a dit n'avoir dans sa maison que des truffes à manger. J'en soigne un autre. qui accablé d'une maladie terrible étoit condamné à mourir le vendredi faint dernier, qui commença hier à fe lever ; mais il faut finir malgré moi. Je réitère la prière que je vous ai fait au commencement de ma lettre, & j'ose vous assurer que j'ai l'honneur d'être, &c.

Signé, Ducroux, Chanoine d'Aigne-Perfe

D'Aigue-Perse en Beaujolois, à Matour par Macon, le 26. Ayril 1763.

I le raisonnement passionné de Mr. Tissot contre le remede univertel & son auteur recevoit des applaudissemens, je déciderois avec un grand nombre qu'il faudroit cesser de travailler dans chaque état à s'elever à la perfection, qu'une nonchalante obscurité seroit beaucoup moins dangereuse qu'une application laborieuse à chercher la vérité, & que celui qui la découvriroit, loin d'être récompensé, devroit sans aucun égard être infulté & fervir d'amusement à la calomnie; cette consequence, quoique opposée aux premiers principes naturels, le trouve évidemment tirée des traits groffièrement injurieux que Mr. Tissot a lancé contre la mémoire de feu Mr. Ailhaud Docteur en Medecine de la Faculté d'Aix en Provence, & Mr. le Baron de Castelet son fils, que cent mille sons préconisent, en publiant en tous lieux les effets prodigieux du reméde qu'il a fu, après plus de quarante ans de recherche, donner au public, avec lequel l'on peut se guérir de toutes maladies en observant la conduite qu'il prefcrit. Les grands comme les petits chantent les louanges de cet incomparable Inventeur, & Mr. Tiffot par un esprit de contradiction & de quelque choie de plus, s'efforce à dire qu'un tel reméde est impossible & contradictoire. Il faut être peu foigneux de sa réputation, d'avancer une proposition en public sans la soutenir, de montrer beaucoup de favoir fans effets, de juger une cause qui intéresse tout le monde sans donner aucune raison que celle du plus opiniâtre Sic volo, fic jubeo, stat pro ratione voluntas. Que Mr. Tiffot nous amène à la conviction par des solides argumens, que l'expérience confirme ses principes, pour lors nous le regarderons comme un mérité censeur de Mr. Ailhaud; & quoique nous ne soyons pas Médecins, l'amour de la santé, de sa conservation, & le désir de prolonger notre exil nous conduiront à faire un choix équitable. Point du tout, Mr. Tissot, avec une

modération à la nouvelle mode, dit dans vos feuilles de Gazette que le nommé Ailhaud est habitant d'Aix en Provence & indigne du nom de Médecin; il s'en tient là & croit avoir persuadé toute l'Europe : il ajoute qu'il soigne depuis long temps plusieurs malades qui ne doivent les triftes jours qu'ils coulent qu'à l'usage des Poudres. Où font-ils ces malades ? dans quel coin de la terre habitent-ils ? de quelle condition & profession ? comment s'appellent-ils ? où est leur témoignage fans prévention bien figné d'eux? ont-ils use du vrai reméde universel, suivant l'instruction de son Auteur ? qu'ils parlent par écrit, & pour lors tous ceux qui s'en servent avec une entière confiance depuis vingt-cing ans, seront en état de leur répondre & de faire un détail des maladies de toute espèce dont ils ont été guéris avec le feul reméde. Un grand nombre a donné des preuves de sa reconneissance à Mr. le Baron de Castelet qui n'a fait imprimer que médiocre partie des Lettres de gratitude qui lui ont été écrites de toutes les parties de l'Europe. Que Mr. Tissot travaille à produire des témoignages aussi authentiques que ceux là, & nous dirons qu'il a aussi enrichi à fon tour la Médecine d'un nouveau tréfor; mais nous ne pouvons lui passer d'attaquer un homme de bien que tout le public aime. honore & respecte, sans avoir d'autres raisons que des clameurs qui fentent l'envie à pleine gorge.

N'est-il pas honteux pour le siécle où nous vivons de voir les honmes, qui se distinguent de la soule par leur talent & leur probité, déchirés impunément! Que penseront nos neveux dans les temps plus réculés quand ils liront les Annales de notre France & qu'ils y trouveront des expressions injurieuses contre un des plus respectables Médecins qui su jamais? Qui a jamais pu louer Parmenion d'avoir voulu perdre Philippes dans l'efprit d'Alexandre son Roi? Son mérite & sa vertu sans tache l'emportèrent sur ses ennemis, & l'expérience prouva évidemment la jalousie de ses accusateurs Mr. Ailhaud Père se trouve exposé aux mêmes sureurs de cette passion, & en tous

lieux

lieux on le regarde comme celui qui a tiré la Médecine des doutes où elle étoit enfévelie jufqu'à lui, en découvrant un purgatif doux aux viscères les plus déliés, salutaire à toutes les maladics, en un mot universel; quelle impression fera dans les esprits cet acharnement de quelques Médecins à décrier un reméde dont toute la terre commence à publier les essets miraculeux, il ne saut que s'en servir pour connoître sa bénignié. Je vais prouver cette vérité par des exemples incontestables.

Au mois de Septembre 1761. j'accompagnai un de mes Frères Religieux à Bressuire en Bas Poitou où il demeuroit Gardien de la Communauté des Pères Cordeliers : je portois alors une plénitude d'humeurs depuis quatre ou cinq ans à la suite d'une jaunisse universelle dont i'étois attaqué depuis douze ans avec un gonflement de rate qui me gênoit en marchant ; j'avois usé de tous les remédes que Mrs. les Médecins m'avoient ordonné, je n'avois pu déraciner le mal, ma peau étoit d'un jaune brun, le blanc de mes yeux comme du fafran, une foif presque continuelle, le bas des ambes enflé. des coliques d'estomac se mirent de la partie trois à quatre fois différentes, dont je pensai mourir, tant elles étoient insupportables. La jeunesse & la bonté de mon tempérament m'avoient toujours fait résister; mais je n'y pouvois plus tenir los sque mon frère le Cordelier me détermina à faire le voyage du Bas Poitou pour changer d'air & me récréer. Je n'ai jamais fait voyage si avantageux pour moi ; je connus là le reméde universel : plusieurs personnes m'en ra-contèrent tant de prodiges que je ne balançai pas à prendre la résolution de m'en servir. J'en achetai dix prises chez le Sr. l'Espalieux, Chirurgien à Bressuire aussi tôt que je sus de retour; je me réposai trois jours de ma route : quoique plein d'humeurs j'avois bon appétit, mais mon estomac ne faisoit point de digestion, mon fouper me venoit fouvent à la bouche. Le matin'à mon reveil , je me purgeai pour la première fois avec une prise du remêde

universel : je fentis une grande différence de tous les remédes ordinaires, je ne fus point dé-, goûté, ni échauffé, ni violenté; je rendis une bouteille de bile de toutes couleurs d'une punnteur insupportable à moi-même, plusieurs glaires entremêlées de la longueur de la main, mon reint commença à s'éclaircir & mes indigestions cessèrent; enfin depuis ce temps-là i'en ai avalé soixante prifes qui m'ont rendu l'agilité, la force, le sommeil & le teint que j'avois à 25. ans. Ce qu'il y a d'avantageux dans ce reméde, c'est qu'il ne gêne point ; je me purge à cinq heures du matin, tout est fait à dix heures : iedine bien fans dégoût & je monte à cheval pour le reste de la journée sans en être aucunement incommodé. Je fuis aujourd'hui âgé de quarantehuit ans, & je ne me suis jamais mieux porté.

Mon Frère le Cordelier, dont je viens de parler, a passé par une maladie dans laquelle il auroit infailliblement péri sans le remêde universel. Une colique dans tous les viscères le réduisit, il y a quatre ans, à rendre les excrémens par la bouche pendant trois semaines: les Médecins de Bressuire & des environs, au nombre de cinq, s'assemblèrent pour le traiter, ils lui firent servir plus de quatre cent lavemens dont il rendit le plus grand nombre par le haut; il tomba perclus de tous ses membres, & resta dans cet état pendant deux mois. Mrs. les Mé-, decins ne fachant quel soulagement lui donner , s'avisèrent de lui faire prendre l'Opium pour lui faire rendre le sommeil que la violence du mal lui avoit entièrement ôté; la dose étoit si forte que l'on crut bien qu'il dormiroit d'un sommeil éternel, la force de la jeunesse & les douleurs le reveillèrent enfin au bout de vingtquatre heures, auquel temps il se trouva avoir quelque mouvement dans les jambes, mais fes, bras & fes mains étoient comme morts fans pouvoir aucunement les remuer: on lui fit boire un boisseau de tisannes de différentes compositions; tout cela n'a pu lui rendre l'usage des mains. Enfin ne fachant plus à quel Saint le vouer, on lui confeilla d'aller prendre les bains

au Mont d'Or en Auvergne, où il s'est fait tranfporter pendant trois ans, jugez quelle dépense ! Au retour de son troisième voyage ses mains étoient toujours pendantes, cependant avec un peu de mouvement; ses coliques se faisoient encore ressentir de temps en temps avec des picotemens infoutenables. Dans ce temps-là Mr. le Marquis de la Tremblaye, qui demeure proche Chollet en Anjou, lui sir l'honneur de le venir voir à Bressuire & lui récita les merveilleux effets qu'avoit fait sur lui-même le reméde univerfel dont il se sert, dit-il, depuis vingt ans. Sur un témoignage aussi respectable mon frère se détermina à en prendre. Dès la première prise sa colique cessa comme si on la lui avoit ôtée avec la main : à la seconde & troisième il rendit par le bas des glaires grosses comme des œufs; ses mains se fortisièrent, son estomac commença à digérer & son appétit revint. S'il avoit continué le reméde pendant deux ou trois mois de fuite il se seroit remis dans son premier état de santé, mais les occupations de son état le firent cesser. Comme Gardien de sa Communauté il se trouva obligé de veiller à des réparations, de faire des provisions de bois, de vin, &c. tout cela le détourna. Ce fut dans ce temps qu'il vint me voir à Migné d'où je l'accompagnai à Bressuire. A la fin de son Triennium de Gardien il est reveau au mois d'Octobre dernier à Thenay chez mon Père proche Argenton en Berry pour le réposer quelque temps, c'est là où sa grande maladie dont je viens de parler a fait ses derniers efforts, son appétit s'est perdu, son teint est devenu livide, une fiévre violente le prit sans cependant ressentir aucun signe de ses anciennes coliques, un vomissement de sang lui est survenu si abondant qu'on le comptoit mort. Sur le champ il eut recours au reméde universel qui lui fit couler par le bas en trois prises plus de 4 bouteilles de sang pourri entremêlé de glaires & de pus : le vomissement de sang cessa à la première selle, & la sièvre diminua. Le lendemain elle l'abandonna, & huit jours après il se leva. Il est vrai qu'il n'a pas épargné le reméde, car pendant cette grande

maladie & les jours de sa convalescence il en a pris vingt prises. Aujourd'hui il se porte à merveille, il est devenu gras, d'un beau coloris, ne ressentant aucune douleur, avec la même force dans ses mains & tout son corps qu'il avoit dans sa plus brillante santé. Il est actuellement Vicaire à St. Denis de Jouhait proche la Chatres en Berry, chargé en partie de l'administration d'une Paroisse de onze à douze cent Communions

dont il s'acquitte avec vigilance.

Silvain Tache laboureur, demeurant en cette Paroisse de Migné, Diocèse de Bourges entre Leblanc & Argenton en Berry, dans le cours de l'année dernière 1762. a avalé quatre - vingt fix prises du reméde universel. Ce nombre surprendra au premier coup d'œil ceux qui liront cet expose; mais qu'ils en suivent de près le détail, ils jugeront que c'est acheter à bon marché la vie d'un homme dont l'état étoit le plus déplorable depuis quatre ans ; voilà quelle étoit sa situation. Il sut attaqué, il y a cinq ans, d'une fiévre tierce : il envoya chercher un Chirurgien qui le saigna, le purgea le lendemain avec l'émétique qui ne fit sur lui aucun effet, quoiqu'il en ait pris une dose considérable; la faim le tourmenta le foir en se couchant, il ne put s'empêcher de la fatisfaire : le troisième our il eut envie de vomir sans pouvoir le faire Il fut dans cet embarras plus de vingt - quatre heures, les nausées passèrent entièrement, un remblement universel se répandit par tout son corps, de façon qu'il ne pouvoit se tenir long temps dans une même place, ni dormir. Quelle triste situation pour un jeune homme de 35. ans obligé de cultiver la terre pour gagner sa vie ? Après les purgatifs, tisannes, lavemens souvent réitérés fans aucun changement, les Médecins & Chirurgiens se déterminèrent à lui donner les bains domestiques. Il les prit pendant les mois de Juillet & Août 1761. à grands frais pour lui, parce qu'il lui falloit une personne uniquement occupée de le servir, & perdre un temps précieux qui étoit celui de la moisson. Loin d'être soulagé. il se trouva plus affoibli, tout glacé & trem-

197

blant, ne pouvant amasser son bâton par terre-Dans ces tristes circonstances il apprend que je me sers, pour rétablir ma santé, du reméde universel, il vint me supplier de slui en aider, ce que je fis au commencement du mois de Mai 1762. La première, seconde & troisième prise opérèrent très légèrement, à la quatrième il en avala deux qui firent une évacuation médiocre, sentant des remuemens étonnans dans l'estomac & tout le ventre sans violente douleur; à la cinquième fois il tripla : pour lors il rendit deux pintes d'humeurs de toute couleur, ce qui lui amena le fommeil. A la sixième qui fut encore de trois prifes, il évacua par le bas des pourritures d'une puanteur insupportable, gluantes comme du blanc d'œuf; ce fut alors que tout le mal fe roidit contre le reméde, la tête lui devint groffe comme un boisseau ne pouvant plus voir la lumière du jour. Il réitéra le reméde pendant une semaine tous les jours, il sortit de son corps pendant ces huit jours une quantité incroyable de pelotons de glaires plus gros que le poing, puisqu'il avoit peine de les arracher lui-même de l'anus avec sa main. En les ouvrant il les trouvoit remplies de 30. & 40 vers tous vivans longs comme le petit doigt; d'autres glaires ne renfermoient qu'un ver long d'un pie, ensuite pa-rurent des flocons de sang pourri, des morceaux de chair comme des tripes de volailles achées. La tête alors lui désensla, son tremblement diminua & la douleur de reins dont il étoit accablé depuis cinq ans cessa: le sommeil dont il étoit privé depuis le commencement de sa maladie revint; enfin sur la fin de Juin 1762. il commença à aider à faire la moisson. Il continua deux fois la semaine sans bouillons gras, ne mangeant à l'ordinaire que de la foupe faite à l'huile de noix comme fes camarades : sa plus grande chère étoit quand on mettoit de la graisse de porc dans le pot , le reméde n'en agissoit pas moins. Au mois de Septembre suivant il s'est trouvé agile & en état de labourer, de façon que c'est lui seul qui a semé & couvert tous les bleds d'hiver de la métairie. Si Mr.

I iii

Tissot regarde ce récit comme une fable, qu'il se satisfasse en écrivant à quelque personne de sa consince aux environs d'Argenton & Leblanc en Berry, qu'il s'informe quel a été & quel est aujourd'hui l'état de santé de Silvain Tache laboureur, métayer du Sr. Naudin au Village de la Protonnerie en la Paroisse de Migné, il apprendra à se persuader de ce qui est écrit par une main désintéresse & zélée pour rendre justice à la vérité.

Je ferois trop prolixe, si j'entreprenois d'expofer toutes les guérisons que ce salutaire reméde a opéré sous mes yeux, je me bornerai aux trois expériences ci-devant, en vous suppliant de communiquer ma lettre à Mr. Tissot que nous prions, en voulant bien y répondre dans votre Gazette prochaine, de conserver la modération de Socrate, & d'éviter les emportemens passionnés de Zoïle. Vous êtes seul capable de lui inspirer ces justes ménagemens que la populace ne connoît pas.

J'ai l'honneur d'être, &c.

Signé, Pineau, Prêtre Curé de Migné.

A Migne proche Argenton en Berry sur Creuse, le 16. Août 1763.

Fin des Lettres adressées à Mr. Dubourg.



## RÉPONSE

DE MESSIRE JEAN-GASPARD D'AILHAUD, Conseiller-Secrétaire du Roi, Baron de Castelet, Seigneur de Vitrolles & de Montjustin, & Docteur aggrégé de la Faculté de Médecine d'Aix en Provence.

## A LA LETTRE

## Ayant pour Titre

Sopra Puso della Polvere del Signor Giovanni Ailhaud, Medico in Aix di Provenza lettera scritta al Sig. N. N. Med. fisic. da N.N. Med. fisic. In Lugano 1763.

## OU

Lettre de M. N. N. Docteur en Médecine, a M. N. N. Docteur en Médecine, sur l'usage de la Poudre de M. Jean Ailhaud Médecin d'Aix en Provence. A Lugano 1763. in 8°. de 26. pages.

N E personne, aussi distinguée par se rares qualités que par sa naisfes rares qualités que par sa naisfance, m'assure que sans faire attention aux insultes grossières qui caractérisent le génie & la passion de l'Anonyme, je dois répondre à certains raisonnemens saux qui pourroient en imposer à ceux qui n'ont point lu mes écrits.

I iv

Les deux premières pages de la lettre que je vais discuter ne présentent que le titre ; dans la troisième page, l'Anonyme parle de l'inoculation: il est d'accord avec son ami que cette pratique, faite à propos, éparene autant de victimes qu'on en facrifie par l'usage de la Poudre d'Ailhaud; il assure qu'il respecte la pratique de l'inoculation, autant par les folides raisons de son ami que par le grand nombre de pauvres miférables qu'elle a arraché des bras de la mort.

L'Anonyme auroit dû voir que l'expérience qu'il prend pour justifier la pratique de l'inoculation, démontre d'une manière invincible l'efficacité du reméde universel qui a tiré des bras de la mort un nombre infini de personnes abandonnées des Médecins, après avoir épuisé in-

fructueusement les remédes ordinaires.

Dans la quatrième page l'Anonyme paroît désirer un remêde universel pour mieux persuader qu'il n'existe point; il parle avec éloge de mon père qu'il méprise dans la suite de sa lettre de la façon la plus indécente ; il veut prouver qu'on ne doit point se servir de la Poudre d'Ailhaud: voici les trois raisons sur lesquelles il fe fonde. " 1°. Un fage Médecin ne doit point se ser-

» vir d'un reméde dont la composition lui est » inconnue, ou s'il la connoît, quand elle ne porte pas les caractères distinctifs qui en af-

» furent les fuccès.

» 2°. Un Médecin ne doit point se servir » d'un reméde, qui, outre qu'il est d'une com-» position inconnue, & d'un succès incertain,

» n'est fondé que sur une fausse théorie.

» 3°. Il ne faut pas non plus fe fervir d'un n reméde, qui, outre les défauts que je viens n d'annoncer dans les deux premières raisons; n n'entraîne après foi que des conféquences fât » cheuses, qui, le plus souvent, comme il » conste par l'expérience journalière, entraîne » dans des maladies très férieuses, & ce qui est » encore plus fâcheux fans doute, à la mort » même. « 1921/196 2000 201 1. by 102 % 1192 2 123

Ces trois raitons fur lesquelles l'anonyme se fonde, ne regardent en rien le reméde univerfel, mieux connu par ses effets qu'il ne pourroit l'être par fa composition. Comment a-t'on reconnu que la manne, la casse, & la rhubarbe font de bons remédes? Est-ce par leur nom ou par leurs effets? il n'y a personne qui ne convienne, que ce n'est que par les effets constatés par l'expérience, qu'on peut connoître l'efficacité d'un reméde : en fut il une plus réitérée que celle du reméde universel, dont on use avec finces depuis plus de foixante ans dans les différentes parties du monde & dans tous les cas de maladie? témoins ceux qui ont écrit les lettres publiées dans les quatre volumes imprimés successivement en 1755. 1762. 1763. & 1764. ces lettres font mention d'un nombre infini de personnes guéries par le seul reméde universel, quoique la plûpart eussent été abandonnés de leurs Médecins pour avoir des maladies déclarées incurables.

Donc, contre ce que dit l'anonyme, le reméde universel est mieux connu par ses esfers qu'il ne pourroit l'être par sa composition si je la rendois publique; il porte, mieux qu'aucun autre, les caractères distinctifs qui en assurent le succès; & consequemment le sage Médecin doit l'employer avec d'autant plus de certitude, que l'expérience la plus certaine a démontré qu'il ne peut nuire, & qu'il guérit dans tous

les cas possibles.

Il n'est pas étonnant que l'anonyme, s'appuyant sur ces trois raisons, tire, dans la cinquième page de sa lettre, contre le reméde universel des conséquences d'autant plus sausses

qu'elles n'ont nul rapport avec ce reméde.

» Ces trois principes posés, j'ose assurer, (dit l'anonyme) qu'ils sont capables de convaincre tout le monde qu'il n'y a que charlatanerie dans la Poudre du Sr. Ailhaud. J'entre dans le détail de ces raisons, & je commence par la première. Il est notoire qu'il n'y a aucun païs en Europe où l'on n'aye établi, depuis plusieurs siècles, la louable

coutume de choifir certaines perfonnes, habiles dans la Médecine, qui font chargées de
veiller sur les lieux où se composent les médicamens, pour examiner si les divers ingrédiens qu'on y emploie font propres à opérer un bon effet dans les maladies. Entre
plusieurs ressexions qui se présentent à mon
essertir à cette occasion, je me souviens de
vous avoir oui parler de l'avantage de cet
établissement, lorsque nous agitions une
semblable matière dans un cas particulier.

mémblable matière dans un cas particulier.

"Si donc le corps entier de la respectable

le Faculté apporte tant de soin pour connostre

la fraude où peuvent tomber les Apoticaires

qui, par leur état & prosession, manient

toutes les drogues, comment un Médecin

éclairé pourra-t'il souffrir de sang froid l'un

fage d'un reméde dont la composition est

non seulement inconnue, mais qui, par

mille autres circonstances, décéle une trom-

perie manifeste ? "

L'anonyme veut confondre mon père avec les gens fans aveu, qui, donnant des remédes au hafard, ont befoin d'une permission par laquelle il conste qu'on peut donner leur reméde dans telle ou telle maladie : n'auroit-il pas dû comprendre qu'un Médecin, qui a droit d'ordonner toute sorte de remédes, n'est jamais plus sûr de l'exacte composition que lorsqu'elle est faite sous ses yeux ? n'est-ce pas même le feul moven d'éviter les quiproquo qui arrivent journellement chez les Apoticaires , par la faute du garçon qui donne à Madame le remêde ordonné pour Monsieur, & à Monsieur celui prescrit pour Madame, &c. d'où il arrive que ces remédes, composés pour dissérentes matadies, avant divers effets, les deux malades s'en trouvant mal, on attribue fouvent au Médecin la faute à laquelle il n'a point de part. Quel risque ne court pas un pauvre malade. qui, étant affez heureux d'être entre les mains d'un favant Médecin, a le malheur d'avoir à faire à un Apoticaire, qui, quoiqu'habile, est phligé de se fier à des garçons, qui, en chan-

meant l'étiquete des bouteilles, font dormir celui qu'on veut tenir éveillé, & éveillent prodigiculement celui qu'on voudroit assoupir, ce qui ne manque pas de caufer un dérangement nota-ble & quelquefois la mort. N'est-ce pas dans l'incertitude de cette méthode que confiste la charlatanerie? L'anonyme n'auroit-il pas dû faire attention qu'on ne pourra jamais donner un nom si indigne à la pratique de mon père? elle est fondée sur la nature même & sur une expérience de plus de 60 ans, en fut-il jamais de

» Dans la supposition même ( dir l'anonyme ) que ce reméde fasse encore du bien à quel-» qu'un, peut-on de bonne foi conclure de là

n qu'on doit le donner indistinctement à tout

n le monde ?

Cette suppposition ne pourroit en imposer qu'à ceux qui n'auroient point lû les quatre recueils des lettres de guérisons, par lesquelles il est démontré que le reméde de mon père a été donné indifinctement à toute sorte de malades . & qu'il les a guéris dans tous les cas possibles.

" Et comment peut-on connoître ( continue n l'anonyme ) les fymptômes d'une maladie, quand n elle n'a aucun rapport avec le reméde qu'on ne connoît pas; & les loix des symptômes, si né-

» cessaires à connoître, à quoi se réduiront-

n elles > "

J'ai prouvé ci-dessus, que ce n'est que par les effets qu'on peut juger de l'efficacité d'un reméde; & que consequemment le reméde universel est mieux connu par ses essets que si sa composition éroit publique. Ce remede n'exclud pas les loix des symptômes qui servent pour connoître les degrés de violence de la cause qui les produit, & les parties du corps où elle exerce principalement sa tyrannie. Le docte Médecin, parfaitement instruit de l'anatomie, est à même de donner fon pronostic avec d'autant plus de certitude, qu'étant convaincu par l'expérience que les maladies, quoique différentes par leurs effets & leur dénomination, procédent toutes d'une seule cause; & n'étant point embarrasse de la

recherche du reméde pour détruire cette cause sénérale des maladies, il s'applique entièrement à Pordonner, avec des intervalles plus ou moins grands, selon l'abondance & la malignité des humeurs, à augmenter ou diminuer la dose selon le trop ou trop peu d'effet qu'elle opère; & c'est ainsi, que prescrivant à propos des petits adoucissans, des fortissans & semblables remédes; en détruitant par le reméde universel la cause des maladies, il ne risque jamais de se tromper dans la connoissance des symptômes ni dans le choix des remédes propres à en détruire la cause, & il guérit, dans tous les cas possibles, ses malades sens jamais leur nuire.

Quelle fatisfaction pour les Médecins, qui fans jalousie ni animosité ne cherchent que la guérison de leurs malades, de la trouver dans un seul reméde reconnu incapable de nuire par une expérience non interrompue de plus de soixante sns ? ces Médecins, amis de l'humanité, n'avoueront ils pas avec plaisir, ainsi que plusseurs Pont déjà fait, qu'il ne sût jamais une plus heu-

reuse découverte.

Cette découverte, utile aux perfonnes affez riches pour être dirigées par des Médecins expérimentés, est encore bien plus utile aux perfonnes peu aisées & à celles qui, quoique riches, habitent les perits lieux où il n'y a le plus souvent que des Chirurgiens peu habiles ou des perfonnes de charité qui appliquent des remédes, qui, n'étant bons qu'à certains maux, ne peuvent que nuire quand on les emploie pour des maux auxquels ils sont contraires.

"De plus (dit l'anonyme) depuis que la mé-» decine existe, quel est le reméde dont l'usage » se soit introduit sans en connostre les ingré-» diens & leur dose, & sans qu'on l'ait aupara-» vant affujetti à un rigoureux examen des Doc-» teurs les plus consonmés, & qu'il ait reçu le » sceau de leur approbation par une heureuse

» expérience, &c. "

J'ai déjà dit que mal à propos l'anonyme veut confondre avec les gens tans aveu mon père, Docteur en Médecine, qui a exercé cette profession pendant plus de soixante ans avec un zèle & un désintéressement peu communs. Les gens sans aveu ont sans contredit besoin d'une permission pour donner des remédes propres à certains maux & non à d'autres; ce sont ces remédes, qui pouvant nuire dans certains cas, ne devroient être ordonnés que par des Médecins capables d'en juger; mais quelle différence ne doit on pas faire de ces remédes d'avec le reméde universel? ce dernier est le produit d'un travail non interrompu d'un Docteur en Médecine, qui en a reconnu l'efficacité & l'universalité par une expérience d'autant moins équivoque qu'elle est attestée par un million de bouches dignes de soi.

L'anonyme voudra-t-il disputer à un Docteur en Médecine le droit d'ordonner aux Apoticaires tels remédes qu'il croira nécessaires aux personnes confiées à ses soins ? est-il lui-même dans l'usage de soumettre à un examen rigoureux des Docteurs les plus consommés les remédes qu'il prescrit à ses malades ? une telle prudence de sa part ne les laisserait-il pas mourir en attendant la décision des Docteurs les plus consommés ? qui ne sent le ridicule d'une telle pré-

tention!

Si donc les Docteurs en Médecine ont le droit incontectable d'ordonner les remédes, ne doit- il pas leur être permis de les composer ou de les faire composer sous leurs yeux pour éviter les quiproquo auxquels nombre de personnes doivent leur mort? Que l'anonyme n'ignore donc pas la dissérence qui se trouve infinie entre un reméde composé sous les yeux d'un Médecin qui a droit de veiller à son exacte composition, reméde que tout l'univers a reconnu efficace & universel, d'avec ces prétendus remédes, bons pour certains maux, donnés le plus souvent par des ignorans moyennant la permission qu'on leur accorde? Que l'anonyme & tous autres sa chen que mon père ni moi n'avons jamais eu bésoin de semblable permission.

Mon père a composé pour son besoin particulier son remêde. Dès qu'il en connut par son

expérience l'efficacité, il en fit part au public; cette efficacité, constatée sur des malades de tout état, de tout sexe, habitans divers pais du monde & atteints de dissérentes maladies. pendant le cours desquelles la plupart avoient employé infructuentement les remédes ordinaires, a fait donner le nom d'universel à ce reméde qu'on reclame de tout part.

On a tort, si l'on croit l'anonyme, de rechercher un reméde que tout l'univers reconnoît incapable de nuire & efficace dans tous les cas possibles; il faudroit, avant s'en servir, en avoir la permission des Docteurs les plus conformés tels que l'anonyme, &c. v aura-t'il quelqu'un affez peu foigneux de sa fanté pour le croire

» Quand on réfléchit ( dit l'anonyme ) fur le filence de Mr. Ailhaud dans ce qui regarde la composition de la Poudre, on ne peut rien o conjecturer qui ne le charge d'une indicible » confusion: il tient dans un prosond secret sa n' médecine universelle, parce que s'il est feul à » la composer, ne doit-il pas être le seul à en » retirer le profit ? Non affurément, cette raison ne vaut pas : le rang qu'il tient est trop brillant » & tropélevé, il ne doit faire à présent d'autre » métier que celui d'en jouir, ce qui seroit plus a avantageux, puisqu'il cesseroit d'être si preju-» diciable au genre humain.

chercheroient qu'à le détruire.

» Mais (continue l'anonyme dans la sixième n page de sa lettre ) une démarche si digne du » ciroyen conteroit trop à la réputation de Mr. Ailhaud, & il lui feroit trop d'honneur de pern dre parmi les ignorans ce qu'il leur a gagné par n le seul art qui résulte de leur ignorance. Je crois » que ce feul motif l'empêche de dire fon fecret. « L'anonyme seroit moins surpris du silence que je garde, sur la composition du reméde universel, s'il faifoit attention que ce remède très efficace, composé sous mes yeux par gens intéresses comme moi à en soutenir la gloire, devi indroit inefficace & peut-être mullible, s'il étoit composé par des mains jalouses qui ne

D'ailleurs toutes les faussetés avancées dans

les Journaux, dans la Gazette de Médecine, & dans le Mercure de France par les Srs. Lorent, Delamaziere, Vandermonde, Tissot & Thiery, tous Médecins, demontrées telles par mes répontes, me font sentir la nécessité où je suis de ne rendre publique la composition du reméde universel, que lorsque, par des expériences sans nombre qui se multiplient journellement. les Médecins de mauvaise foi , ne pouvant plus reculer, seront forces de convenir en fuivant l'exemple de Mrs. de Chevy, Helling Yzuriaga, & autres Médecins qui ont écrit en faveur du reméde dont mon père est l'auteur. feront forcés, dis-ie, de convenir qu'il est universel, & de le proclamer tel.

Les aumônes que je répans avec plaisir dans le sein des pauvres me mettent au dessus des vûes intéressées que l'anonyme me prête, & le rang que je tiens des bontés du Roi, qui a bien voulu reconnoître en ma faveur les travaux de mon père, loin de m'engager à une inaction impardonnable, m'oblige d'être utile aux su-

iets d'un si grand Monarque.

» Ce qu'il avance (dit l'anonyme) dans fon » avertissement au public, d'avoir communiqué » la composition de sa Poudre à quelques per-» fonnes, ne me paroît digne d'aucune crow vanice.

Oui ne voit que quand la prudence ne m'auroit pas obligé de dresser nombre de personnes capables de me remplacer en tout sens, la nécessité in y auroit forcé, étant impossible que j'ave pû composer seul les quantités immenses de ce reméde qu'on demande journellement de tous les pais dn monde.

» S'il étoit vrai ( continue l'anonyme ) que ces » personnes fussent si simples que de ne pas s'en » fervir, Mr. Ailhaud ne pourroit ni ne devroit » refuser ion secret après l'avoir ainsi commu-

a niqué. «

Cette objection se détruit d'elle-même. Par la raison que j'ai confié le secret de la composition du reméde universel à nombre de personnes à mes ordres dont je n'ai pû me passer

peut-on conclure que je ne puis ni ne dois refuser mon secret à ceux qui en servient un mauvais utage contre moi & contre le public? qui ne

voit la fauffeté d'une telle conféquence!

» Il me paroît bien étrange (dit l'anonyme) qu'il v ait certains Médecins en Italie, com-» me je le fais positivement, & qu'il y en ait austi fans doute chez vous, qui non feu-» lement tolèrent l'ulage de ce secret & le permettent à leurs malades, mais encore le pro-posent & l'ordonnent eux-mêmes, en font l'apologie, & en prônent les finguliers avanta-» ges? ah pauvre médecine, à quoi est-elle ré-» duite de nos jours! & pourquoi le vulgaire » stupide ne s'en tiendra-t'il pas à l'aveugle charlatanerie & à l'imposture la plus infame, si ceux qui font profession d'être sages en sont

les protecteurs & les panégyristes! "

L'anonyme, non content d'attaquer en la personne de mon père un Docteur en Médecine dont la réputation a passé dans les quatre parties du monde, veut blâmer ceux de ses confrères qui permettent, proposent, & ordonnent à ses malades le remêde universel. Il ne voit pas, ou peut-être ne veut-il pas voir, que les fages Médecins font tenus par leur profession de guérir leurs malades le plus sûrement, & le plus promptement possible : ceux qu'il attaque sont-ils pas très louables de se servir d'un reméde qu'une expérience de plus de 60. ans leur démontre être le plus doux & le plus efficace des remédes connus ? Par une démarche si généreuse, ces Médecins ne se montrent-ils pas les vrais amis de l'humanité ? Ne dira t'on pas avec certitude que l'anonyme qui les blâme, comme protecteurs de la charlatanerie & de l'imposture, est lui-même un charlatan & un imposteur? A qui peut on en effet mieux appliquer ces deux qualités, qu'à ceux qui par un motif d'intérêt soutiennent les plus grandes fausserés ? l'anonyme n'est il pas dans le cas, en refusant de reconnoître la lumière en plein midi, & en blâmant ceux qui, éblouis de cette lumière, la reconnoissent par la seule raison

qu'elle éclaire, sans vouloir juger si ce qui forme la sumière est bon out non; ils s'en servent comme tous les hommes, & s'efforcent d'approdondir la cause d'un estet qu'ils ne peuvent nier par la raison qu'il existe. Oseroit on nier les essets de la machine électrique, parce qu'on n'en connoît pas la cause? ne suffit il pas de voir les estets qui existent, pour être sorcé d'en convenir? pourquoi donc les Médecins de bonne soi ne convenir? pourquoi donc les Médecins de bonne soi ne convenir en convenir e

Dans la feptième page de sa lettre il donne se observations & celles de quelques Médecins pour prouver qu'il n'entre dans le reméde universel aucun minéral ni aucune substance anima-

le.

L'anonyme continue en difant dans la huitième page de sa lettre : » si nous voulons réof flechir aux effets qu'elle produit fur le corps » humain , nous connoîtrons aifément , que n c'est un purgatif très violent composé des re-» médes les plus acres & les plus piquants : & » peut-être diroit on vrai si on disoit que c'est un ramas de jalap, de gomme - gutte, d'extrait d'éfula, de scammonée, de gratiola & autres semblables. La couleur de cette Foudre, qui est noire, ne doit point vous saire douter de ce que je dis, cette couleur dépend probablement d'une force torrefaction qu'on » donne à la Poudre quand elle est dans son état » naturel à laquelle on joint de la mie de pain brûlé réduite en Poudre, & qu'on a foin de » bien méler dans le reméde, ou de quelque au-» tre ingrédient. «

Je veux bien, pour faire plaifir à l'anonyme, que le remêde universel soit un composé de tout ce qu'il y a de plus violent dans la Médecine; je supposérai, pour le réjouir davantage, que le sublimé corrosis & le mercure en sont la base; qu'importe! s'il étoit possible que la réunion de tout ce qui est violent pût produire un reméde aussi doux que le reméde universel, qu'on donne

aux enfans de naissance ainsi qu'aux tempéramens les plus foibles & les plus délicats; ne devroit-on pas conclure que sans faire attention à ce qui compose ce reméde, on doit en user par la seule raison qu'une expérience de 60, ans démontre que, sans jamais nuire, il guérit dans tous les cas possibles ? il n'y a personne, je n'excepte pas même l'anonyme, qui ne sente la vé-

rité de ce que j'avance. " Mais venons au fait ( continue-t'il ) est-ce une chose louable & sûre de donner un médi-» cament composé de semblables purgatifs ? qui » ne fait qu'ils font très pernicieux dans nos » climats d'Italie, & qu'ils ont toujours des » fuites très dangereuses? Quel est ce Médecin » qui les adopte en sûreté, & quel est velui qui les préfère aux remédes anodins qu'il ordonne à fes malades avec tant d'avantage pour eux ? de semblables remédes sont entièrement bannis de la Médecine par les déplorables fuires qui en naissent, qu'il seroit trop long de décrire. & même inutile & bien peu nécessaire pour vous les rapeler, à vous, qui éclairé dans la médecine, les avez trop manifestement connus; & une Poudre, comme celle du Sr. Ailhaud, qui purge avec tant de violence, & qui caufe des excrétions très douloureuses & très abondantes, doit-elle être prife avec les veux fermés & en notable quantité ? & le Médecin doit-il l'ordonner facile ment? Sur ma parole je ne faurois le com-» prendre; & comment donc cet instinct naturel, qui porte tous les hommes à aimer leur individu & à le conferver, n'est-il pas capable » de les retenir & de les éloigner de l'usage de la Poudre de Mr. Ailhaud, comme il les éloigne de tant d'autres choses malfaisantes! A quoi fert donc, je vous prie, la défense générale que les Médecins font aux charlatans. de ne livrer au public aucun remède interne si Mr. Ailhaud, si un Médecin, à la honte de sa profession, se décore du vil titre de charlatan & du caractère d'un infâme imposteur! "

L'anonyme, enivré de la plus noire jalousie, veut prouver qu'on ne doit point se servir du reméde universel parce qu'il est trop violent pour le climat de l'Italie, &c. & il ne se rap-pelle pas qu'il a dit ci-devant dans la sixième page de sa Lettre, qu'il sait bien positivement que certains Médecins en Italie le permettent , le proposent & l'ordonnent eux-mêmes, en font l'apologie & en prônent les singuliers avantages. Sans doute parce qu'ils reconnoissent dans ce reméde de tous autres effets que ceux que l'anonyme suppose avec d'autant moins de fordement, qu'il donne lui-même la preuve du contraire dans la personne de plusieurs de ses confrères qui permettent, proposent & ordonnent ce reméde à leurs malades; il les blâme à la vérité d'un procédé si généreux. Qui ne voit les motifs de l'anonyme! il ne veut pas comprendre qu'inutilement il attribue au reméde universel, qu'on donne avec succès dans les maladies inflammatoires, dans les païs les plus chauds comme dans les plus froids, des mauvais effets & des suites fâcheuses; n'auroit-il pas dû voir que si ce reméde étoit capable de nuire, il auroit détruit le corps de ceux qui en ont use plus de trois cent prifes dans l'espace d'un an pour se guérir des maladies les plus anciennes, pendant le cours desquelles ils avoient employé infructueusement les remédes ordinaires? cela ne sauroit souffrir le moindre donte.

Toutes ces guérifons ainfi conftatées, & notamment celles des perfonnes, qui par une feconde & troifième prife ont fait ceffer les effets qu'on auroit eru pouvoir attribuer à la première, ne démontrent-elles pas que les accidens qui arrivent très rarement pendant l'usage du reméde univerfel, procédent touiours de l'abondance & de la mauvaife qualité des levains qu'il met en mouvement pour les expuller ?

Qui ne voit que c'est l'amour de l'individu & de l'humanité qui porte les malades à user d'un rem de qui les rétablit, & les Médecins à l'ordonner!

J'ai déjà dit que les charlatans & les impos

teurs sont ceux, qui fans autre titre qu'une permission souvent mendiée, & sous l'appas du vil intérêt, souviennent des faussetés aux dépens de ceux qui les croient; mais peut-on, sans être de meuvaise soi, qualifier de charlatan & d'imposteur un Docteur en Médecine, dont la gloire a passé dans les quatre parties du monde, d'où il reçoit journellement les éloges les plus slatteurs, & qui annonçant la vérité démontrée par l'expérience, laisse

vérité démontrée par l'expérience, laisse à chacun la liberté de s'y rendre ou non. » Je ne cesse (continue l'anonyme) de re-» mercier le Seigneur du desscin qu'il a inspiré » à notre auguste Souveraine de défendre l'u-» fage de cette Poudre dans ses Etats, & d'in-» fliger des peines rigoureuses à ceux qui ofe-» ront la distribuer, & je me félicite moi-même, quand je me rappelle, qu'un de mes » amis, professeur dans l'Université de Bolo-» gne, m'écrivit il y a quelque temps qu'il y n avoit dans ladite Université plusieurs favans » Médecins, dont elle abonde toujours, qui » avoient délibéré de donner un avis au public qui découvre la tromperie cachée ordinaire-» ment dans les fecrets des charlatans, & du » danger auquel s'exposent ceux qui s'en ser-» vent. Chaque Faculté de Médecine devroit. » à l'exemple d'une si aimable Souveraine, & » d'une assemblée si respectable d'hommes si » célébres, la défendre dans tous les païs : » les Médecins eux-mêmes devroient avertir n le public, instruire les sots, leur désiller les p veux, leur démontrer l'erreur où ils sont, & les détourner du précipice dans lequel ils se » jettent tous les jours tête baisse. «

L'expose ci-dessus ne démontre-t'il pas la jalousie & la mauvaise foi de l'anonyme, qui ne veut pas distinguer un Médecin véritablement digne de l'être, pour n'avoir jamais avancé que la vérité, d'avec les charlatans qui n'avancent que des faussets capables d'en imposer à ceux qui ne peuvent s'en instruire, comme l'a fait Mr. de Chevy, Médecin & Chirurgien des Etats de Bretagnes à Rennes: il vient de conf-

tater les faussetés avancées par le Sr. Roussin Médecin, dans le Journal de Médecine du mois de Décembre 1763, par sa lettre adressée à l'Auteur dudit Journal dont je donnerai la copie à la suite de cette Réponse. Le désaveu qu'elle contient convaincra l'Anonyme, & ceux qui comme lui voudroient interdire l'ufage du reméde universel, que si l'on a obtenu, comme il le prétend, dans certains Etats des défenses de ne point laisser entrer la Poudre d'Aix, ce n'est que par des faux exposés. Je ne fai s'il y a eu des ordres à ce sujet en Autri-che; je puis certifier que celui surpris en Es-pagne, il y a nombre d'années, ne tarda pas d'être révoqué sur la plainte de plusieurs personnes qui usoient avec succès du reméde universel: le Ministre fit ordonner à tous les Directeurs des Douanes, de laisser passer sans difficulté les Poudres d'Aix, en recevant les droits simples. Scc.

L'Anonyme ne voit pas que si ses désirs avoient lieu, & que par des faux exposés dans tous les pays du monde, les ennemis du reméde universel pussent parvenir à en faire défendre la diftribution, les personnes qui doivent à ce reméde leur vie & leur santé se plaindroient, & feroient, comme on sit en Espagne, leurs justes efforts asin d'obtenir la révocation de pa-

reilles défenses.

Ces personnes, fi l'on croit l'anonyme, sont des fots d'avoir conservé leurs jours & leur vie par l'usage du reméde universel; il faut les inftruire de ne plus tomber dans pareilles fautes leur désiller les yeux, leur démontrer l'erreur où ils sont d'avoir prolongé leurs jours, & les détourner de continuer de croire à leur propre

expérience. » Mais il est temps (dit l'anonyme ) de passer » à la seconde proposition, & de considérer com-» bien ce reméde est appuyé sur de fausses théo-» ries, & fur de pitoyables raifons; il est fort » aisé de s'en convaincre, il ne faut pas être » Médecin pour cela, un jeune étudiant, un nomme même qui n'a aucune teinture de l'art

» de la Médecine, le voit assez de lui-même; le » Livre de Mr. Ailhaud est dépourvu de princi-» pes, la faine doctrine lui est contraire & le » contredit d'un bout à l'autre : il en faut dire » autant de l'avertissement donné au public par » le Sr. Ailhaud fils du précédent . ouvrage qui » n'a d'autres principes que ceux qu'il a puisé y dans le Livre de son Père : le nom seul de Nié-» decine univerfelle qu'ils ont donné à leur Pou-» dre, ne suffit - il pas pour convaincre de sa » fausseté? Mais pourquoi lui a-t-on donné ce » nom - là? C'est, répondent les Srs. Ailhaud, » parce qu'elle est bonne pour toute forte de maux : a-t-on jamais avancé pareille fottife ? » Un reméde bon pour toute sorte de maux! » Quel est le charlatan le plus effronté qui se » foit vanté si ridiculement! Parlez à ceux qui » courent dans les places, au théâtre de ces em-» pyriques, ils vous diront que ces Mesiieurs » les ont affurés que leurs eaux, leurs pilules, » & leurs emplâtres font bons pour telle & telle maladie mais non pas généralement pour o toutes.

L'anonyme a-t-il pu ne pas comprendre qu'une théorie, qui a pour base une expérience de plus de 60. ans, est la théorie la plus sûre & la plus certaine! Telle est cependant la théorie de mon Père & la mienne, qu'il attaque avec tant d'indécence. La Médecine a-t-elle jamais fourni de meilleurs principes que l'expérience? Peut - il y en avoir de plus sûrs? Comment pourra-t-il se faire qu'une doctrine, qui n'est qu'une expérience du même reméde, réitérée pendant plus de foixante ans avec tout le succès possible, se contredise d'un bout à l'autre ? Le Précis que j'ai donné du Traité de mon Père, pour prouver que le reméde, que le Sr. Thiery disoit être un poison, est bon à tous les maux, est trop véridique & trop démontré pour être au goût de l'anonyme : le seul titre de Médecine universelle l'effraie, il s'en sert pour effrayer tout le monde en difant qu'il n'y a nul charlatan qui se soit vanté si ridiculement.

» L'anonyme finit la neuvième page de sa let-

» tre en difant : quelles preuves enfin les Mrs. » Ailhaud donnent-ils de leur proposition? la » voici: tous les maux, difent-ils, naissent & » proviennent d'une feule cause. Qui peut lire, » qui peut entendre de femblables raifonnemens » fans en découvrir l'erreur! il ne faudroit qu'un » e prit médiocre, & un genie des plus bornés » pour en relever la fausseté; mais ce n'est pas » là tout le mal; ce qu'ils ajoutent ensuite, en » désignant la cause des maladies, ne prouve-t'il » pas l'ignorance la plus crasse ? écoutons-les. Le » fang n'a aucune part dans les caufes des ma-» ladies, ce font les humeurs; elles s'opposent » toujours à la circulation du fang, & privent » de ce doux répos & de cet état heureux que » nous appelons fanté, en détournant enfein-» ble, & souvent même en arrêtant encore les » loix de l'équilibre ; de-là , pour rétablir la » santé où elle est entièrement ruinée ou fort » détruite, quelle qu'elle foit, (ici commen-» ce la dixième page ) il ne faut faire aucune » attention au fang; mais on doit apporter . » tout l'art & toute la diligence possible pour » aller au devant des humeurs. Les faignées » doivent être éternellement bannies, esfacées » même, s'il est possible, de l'esprit des hom-» mes; le danger qu'il y a de retrancher du » corps humain ce qui ne le fait pas sortir de » fon état naturel est trop grand & auroit des » fuites trop facheuses; ce sont les humeurs » qui le font sortir de cet état naturel, étant » ainsi la cause du mal : si on les retranche, » il en resultera un bien; ainsi pour décharger » le corps de ces humeurs, il faut sans doute » un reméde, & il ne faut recourir à aucun » autre, finon à la Médecine universelle suf-» dite, qui donnant une grande évacuation, » délivre le corps des humeurs pécantes, remet » le fang dans fon affiète naturelle, rétablit » l'équilibre nécessaire, & essace entièrement » tout le reste du mal passé.

" C'est la théorie qu'avance le père, & que le " fils répète, sur laquelle est fondée toute l'essi-» cacité & toute la yertu de la Poudre : je n'y majoûte pas une fillabe, je n'ai fait qu'arranmager & recueillir ce qui est dispersé çà & là
mais le livre du père & dans les seuilles du fils.
mais , me direz-vous, où ont-ils puisé leurs
mais preuves ? sur quoi appuyent-ils ce qu'ils enseimais les lecteurs s'efforcent en
mais les lecteurs s'efforcent en
mais de le comprendre, ils avouent sans sa-

on qu'ils n'y entendent rien. " L'anonyme affecte de ne pas comprendre ce que mon père a enseigné & moi d'après lui, mais il n'attaque aucune des raifons qui prouvent notre doctrine : je l'ai réduite à un seul argument fondé fur l'expérience, qui démontre aux plus incrédules que je ne me trompe point dans le précis qu'il préfente du Traité de mon père imprimé en 1760, reimprimé en 1761. & en 1762. tel qu'on le trouve à la page 42 & suivantes. Ceux qui prendront la peine de le lire seront convaincus, que l'anonyme n'a nullement détruit les principes qui l'appuyent : s'il les attaque en les discutant mot à mot comme je fais de sa lettre, je me charge avec plaisir, à travers l'ignorance crasse dans laquelle, selon lui, je suis né & resté, de retorquer ses raisons sans employer l'expérience que je n'ai citée que pour démontrer au public, d'une façon sensible & invincible, ce que les loix naturelles, la circulation du fang & des esprits prouveront à tout hom-

» J'ai fouvent essayé ( dit l'anonyme ) de lire » le livre de Mr. Ailhaud père pour ce qui con-» cerne au moins la théorie, mais je n'ai ja-» mais eu le courage de le sinir : il est farci » & très farci d'erreurs grossières entasses les » unes sur les autres, & il s'en sait une masse » énorme; le tout au grand dominage des pau-

» vres mortels. «

me impartial.

"Imaginez-vous bien qu'après de longues recherches que l'auteur a fait fur la nature & les propriétés du fang, il conclud enfin par enfeigner que le fang est la plus subtile, la plus agile, la plus pure, & la plus legère de toutes les humeurs du corps humain: » avez vous jamais entendu une proposition » plus étrange ! Est il bien possible que Mr. » Ailhaud, du premier moment qu'il a embrasse » la médecine, n'ait jamais affilté aux leçons de quelque anatomiste ou de quelque phisiologue ? n il lui auroit sans doute appris, que les esprits manimaux & la limphe font de telle nature. » & par conféquent que ce qu'il attribue se » hardiment au sang, leur convient au suprême degré. Est-il encore possible que Mr. Ailhaud, depuis qu'il pratique la médecine, n'ait jamais en entre les mains, & n'ait jamais lù les traités anatomiques des grandes lu-» mières de la Faculté, de Boerrhaave, par exemple, de Haller & des Ludwig, & de » tant d'autres qui ont si bien parlé de tout, » & qui ont si bien écrit de la présente ques-» tion ? mais notre illustre Médecin, notre » Mr. Ailhaud nous montre bien qu'il n'a ja-» mais étudié l'anatomie : sa théorie est tou-» te pleine de ces belles fentences; & ce qu'il » dit encore après, ne lui fait pas moins de » tort. Il dit que le fang prend sa nourriture , du chile, & qu'il n'en peut prendre en plus m grande abondance qu'il ne lui en faut pour le » changer en sa propre nature de sang. Et n quand est-ce qu'on a cru & soutenu en ana-» tomie ce beau sentiment sur la formation du n fang! il faudroit que quelqu'un se donnât la peine d'enseigner à Mr. Ailhaud que le chann gement du chile en fang ne se fait pas par n le fang lui-même. «

L'anonyme continue, dans la onzième page de sa lettre, à critiquer certaines comparaisons que mon père a cru devoir faire pour se mettre à la portée du public, à qui on ne doit pas toujours parler en termes de l'art. Comme ces comparaisons n'ont rien qui regarde le système de mon père, qui a dit lui même qu'il n'y a point de comparaison qui ne cloche, parce qu'autrement elles seroient des identités, je les passes fous silence pour ne pas répéter les invectives trop grossières que l'anonyme s'est permis. Il assûre que ma doctrine répugne par

ce que l'usage n'est pas tel, & que les grands maîtres de l'art n'ont pas parlé comme je parle, & il fe dispense de citer & de compatire les raisons naturelles sur lesquelles je fonde mon argument autant que sur l'expérience.

Eit-ce prouver la fausseré d'une théorie & d'une doctrine, que de dire que les anciens n'ont pas parsé de même ? a-t'il jamais été défendu aux modernes, qui jouissent des découvertes des anciens, de tenter d'en faire qui soient encore plus fructueuses ? ne faut-il pas être bien ignorant & bien stupide pour s'en tenir simplement à ce qui a été fait, sans tenter de mieux faire ? c'est pourtant le sentiment de l'anonyme, qui veut prouver l'ignorance de mon père, parce qu'il n'a pas voulu suivre scrupuleusement les grandes lumières de la Faculté; il lui donne tort de s'en être écarté, sans discuter les raisons plausibles & humaines qui ont dû le faire agir de même.

Il ne faut pas être bien favant pour critiquer ainfi ceux qui ont enrichi l'univers de leurs découvertes, & il fait que l'anonyme ait bien peu lu & bien peu habité la terre, s'il n'a fu par la lecture ou par la confervation, que l'homme, dont l'esprit est immortel, invente journellement selon la capacité de son génie les choses les plus utiles dans tous les états.

Restechissez plûtôt avec moi (dit l'anonyme dans la douzième page de sa lettre) comme le Sr. Ailhaud se démontre parfaitement ignorant dans ce qui regarde l'étude de la médecine : il interroge l'homme en général : vorre sang, lui dit-il, n'étoit-il pas dès vorre naissance d'une bonne qualité & d'une constituance qui vous étoit très favorable ? il l'étoit sans doute, vous êtes né avec une santé parfaite, votre jeunesse étoit accompagnée de gaieté, de force & de vigueur, & exempte te de tous maux.

Le Sr. Ailhaud ne sait donc pas qu'il y a des maladies héréditaires, communiquées

» par les parens, naissant avec nous en grand n nombre, qui ont des suites très fâcheuses & gui apportent de grands préjudices à tout le genre humain ; & que c'est une grande » honte aux Médecins, non-seulement de les n ignorer, mais encore de ne pouvoir les gué-» rir réellement. Or Mr. Ailhaud exclud ces » maladies du nombre de celles qui se guérisn sent par le moven de sa Poudre, & alors il » agit contre lui-même, puisqu'il nous dit en-» suite, ou du moins qu'il nous donne à enn tendre, qu'elle guérit les maladies hérédi-» taires; ou il les exclud de la classe des malan dies, & alors il agit contre la commune ex-» périence & le fens commun. Ainfi en écri-» vant un livre de médecine , on comprend » en le parcourant, qu'il ignore ce qu'à peine n un homme de la lie du peuple pourroit igno-» rer, sans être pour ainsi dire montré au doigt. «

L'anonyme ne pouvant discuter l'argument que j'ai donné, formant le précis du Traité de mon père, ne s'en prend qu'à quelques mots & à quelques comparaisons que mon père a cité pour le public, à qui pour se faire entendre on ne doit pas toujours parler, ainsi que je l'ai

dit, dans les termes de l'art.

L'anonyme compare mon père aux hommes de la lie du peuple, parce qu'il ignore, ditil, qu'il y a des maladies héréditaires, fans faire attention qu'il se contredit quelques lignes plus haut, où il dit que mon père donne à entendre que sa Poudre guérit les maladies héréditaires ; a-t'on jamais écrit avec tant d'in-

J'ai cité une partie des bêtises qui forment la douzième page de la lettre de l'anonyme, je passerai la partie de la treizième page, qui en est un tissu insoutenable à tout homme qui a le sens commun, & je m'arrêterai seulement à la preuve qu'il veut donner, que la plûpart des maladies procédent du fang ; il s'exprime en ces termes.

» Est-ce une chose nouvelle, à qui exerce » la médecine, qu'un relachement ou une » trop grande roideur des fibres, fans aucune » altération précédente dans les humeurs.

» fans aucune diminution fenfible des exere-» tions, & jamais dans cette quantité à la s quelle l'effet correspond, puisse amener plun fieurs maladies d'un caractère à se faire » craindre par le grand danger dont elles me-» nacent ? & l'anevrisme, la varice & tant d'autres maux, ne viennent-ils pas fouvent » d'une trop grande abondance de fang, fans .» que les humeurs y avent aucune part? ces » choses-là sont trop connues, & je serois moimême trop long, si je voulois prendre la pei-» ne de les confirmer par d'autres exemples » que je trouverois facilement dans tous les 

L'anonyme n'auroit-il pas dû voir la réponse à ce qu'il avance dans les raisons qui étavent l'argument qui forme le précis du Traité de mon père, où je dis que quoique le sang contienne avec lui toutes les humeurs qu'il porte dans les différentes parties du corps & dans les glandes où elles se filtrent, quoique les humeurs soient susceptibles de plusieurs altérations capables de produire la maladie, il est certain que le sang est toujours pur, distingué des humeurs & incapable de produire par luimême la maladie. Que l'anonyme life ce qui précède & ce qui suit ce raisonnement, & il conclura que la dilatation de l'artère qu'on appelle anevrisme, la dilatation de la veine qu'on nomme varice, proviennent d'un relachement dans les fibres qui composent l'artère & la veine, d'où vient que le fang trouvant moins de résistance les gonse & les dilate jusques à ce que les fibres ayant repris leur ressort naturel, d'où il suit que l'anonyme se trompe grossièrement, en voulant que le relachement des fibres foit un effet naturel sans cause sensible. N'auroit-il pas dû comprendre, lui qui est si favant, que nul effet fans caufe & que les fibres ne peuvent se relacher que parce que les esprits ne circulent pas en assez grande quantité pour leur donner le ressort nécessaire, & empêcher que les sérosités ne s'y déposent. Les sérosités ne sont-elles pas au rang des humeurs

les fibres peuvent-elles être dans le relachement ou dans la contraction, sans quelque cause qui produise le relachement ou la contraction que: l'anonyme veut attribuer au fang plûtôt qu'à

une humeur fereufe ou acre?

Faut-il être bien savant pour attribuer à l'abondance du fang la dilatation de l'artère & de la veine qu'on nomme anevrisme & varice, & pour ne pas comprendre que si cela étoit, toutes les artères & toutes les veines se dilateroient de la même facon, ce qui, je pense, ne peut arriver que dans la pléthore ou trop grande quantité de sang, selon que tous les Médecins l'entendent; & cette pléthore se manifeste surtout par la sièvre, par des hémorragies, des crachemens & vomissemens de sang que l'anonyme auroit bien mieux pû-imputer au fang

que l'anevrisme & la varice.

Quoi qu'il en foit, je vais prouver à l'anonyme que toutes ces maladies, qui paroissent produites par le sang qui sort du nez, de la poitrine, de l'estomac, & généralement toutes les maladies inslammatoires que l'on impute au fang, bien mieux que l'anevritine & la varicé, ne sont cependent produites que par des humeurs non filtrées & arrêtées, & par les obstructions & mauvais levains qu'elles forment, letquelles, ainsi que je l'ai dit ci-devant, s'oppofant à la naturelle circulation du fang , l'obligent de se porter avec trop d'impétuosité dans certaines parties du corps où il paroît produire des dépôts, des inflammations, des hémorragies, des crachemens & vomissemens de sang , & semblables maladics qui sont presque tou-Jours accompagnées de fiévre; & comme c'est surtout pour appaiser cette sièvre qu'on est en usage de saigner les malades, je prouverai que la fiévre est, ainsi que toutes les maladies inflammaroires & autres qui affligent l'homme, le produit des humeurs non filtrées & arrêtées.

Sans entrer dans la définition des févres & des différens noms qu'on a donné à chaque etpèce, ce qui ne feroit qu'embroviller l'esprit des malades & de ceux qui sont commis pout

K iii .

les foigner, je dirai que la fiévre en général n'effe autre chose qu'un effort de la nature qui agit de tout son pouvoir pour détruire ou chasser la matière morbifique très ennemie du corps, &

rendre ainsi la fanté aux malades.

Par cette définition, ne comprend-t'on pas combien il est essentiel de ne pas diminuer, par des saignées, le volume du sang qui combat contre la matière morbisque, c'est-à dire les humeurs non filtrées & arrêtées, qui par leur sejour forment des obstructions & mauvais levains qui s'opposant à la naturelle circulation du sang & des esprits, occasionnent l'élévation, la fréquence & l'intermittance du pons, la chaleur, la sécheresse de la langue, la foif, le délire, les hémorragies, les convulsions & autres symptômes qui accompagnent la sièvre, & qui caractérisent les différentes espèces de sièvres. inflammatoires & la plus grande partie des maladies dont l'homme est travaillé.

Ne doit-on pas conclure que les remédes astringens, les anodins, les calmants, & semblables remédes, ne pouvant qu'adoucir & fixer, pour ainsi dire, la matière morbifique, sont plûtôt contraires que salutaires, en ce que la matière morbifique adoucie & fixée, venant à exercer de nouveau sa tyrannie, est bien plus disticile à vaincre que dans son principe: de-là vient, que nombre de personnes, qui se sont crues guéries de la fiévre par l'usage du quinquina, ont été ensuite atteintes de la jaunisse de plusieurs autres maladies qui n'étoient occasionnées que par le séjour de la matière morbifique fixée par l'usage du quinquina.

La faignée n'a que trop prévalu, fur-tout dans les fiévres: l'on voit journellement que dans quelle maladie que ce foit, si le malade est atteint de la fiévre, on commence par la saignée qu'on réitère jusques à ce que la fiévre diminue; mais qu'arrive-t'il de ces faignées? ceux dont la matière morbifique n'est pas en grand volume n'en paroissent pas incommodés, quoiqu'elles ne puissent produire aucun bien par

les raisons ci-dessus.

Il n'en est pas de même de ceux dont la fiévre reconnoît une cause ancienne : cette cause combattant contre le fang, augmente de volume & d'empire à proportion que celui du fang. est diminué : de-là vient que la fiévre augmentant on ordonne une seconde, une troisième & une quatrième faignée; qu'on réitère même just ques à ce que le sang se trouvant si affoibli par le nombre des saignées, & n'écant plus en état de combattre contre la matière morbifique, est enfin forcé de lui livrer le champ de bataille. c'est à-dire toutes les parties du corps où il circule alors avec une lenteur proportionée aux-forces de l'ennemi qui le tient en esclavage, & si par un effet de la bonté du tempérament le malade ne fuccombe pas, on le purge alors, 80 la matière morbifique évacuée en tout ou en partie, le malade, par une espèce de miracle & par l'évacuation quoique retardée de la matilie morbifique, reprend insensiblement ses forces & une fanté médiocre, après une très longue convalescence toujours occasionnée par la perte du fang, qu'on ne peut reparer que par un bon chile & par les bonnes nourritures qui le forment , lorsque l'estomac & les intestins sont déparrallés des mauvais levains qui s'oppoient à leurs fonctions.

Ne s'ensuit-il pas de ce raisonnement & de l'expérience sur laquelle il est sondé, que la siévet, de telle espèce qu'elle soit, étant un effet de la nature qui cherche à se débarrasser de la matière morbisque qui l'incommode, on doit y sans toucher au sang qui combat pour désendre la nature, évacuer & détruire insensiblement la matière morbisque qui l'in fait la guerre? c'est ainsi, qu'en évacuant par des purgatiss incapables de nuire la matière morbisque, on rend au sang & aux esprits leur circulation naturelle; la sièvre cesse, l'appétit revient, & par de bonnes nourritures le malade reprend en peu de remps sa première santé, sans presque aucune

convalefcence.

Ne doit - on pas conclure, qu'en laissant dans tout son entier le sang qui est le principe de la

vie, & en évacuant par des purgatifs doux la matière morbifique qui occasionne la sièvre, on ne risquera jamais de se tromper dans la connoissance de l'espèce de sièvre dont le malade est atteint, & dans l'administration des remédes qui lui conviennent : la nature, dont les forces ne diminueront point par les faignées. se trouvant au contraire soulagée par l'évacuazion de la matière morbifique qu'elle combat. & c'est ce combat qu'on appelle fièvre ) elle triomphera infentiblement de cette matière morbifique . & reprendra le cours naturel de fes opée rations, d'où dépend la parfaite fanté.

Je ne sai si ce détail, qui n'est qu'une suite-de ce que j'ai dit dans la Médecine universelle. pour prouver que le fang ne produit par luimême aucune maladie convaincra l'anonyme de cette vérité démontrée par l'expérience. mais j'ofe esperer que le public n'y prendra pas l'échange, & qu'il blâmera l'anonyme des. ranonnemens faux & indécens dont il a compose la moitié de la quatorzième page de sa

lettre, où il finit en difant: » Ou'on ne doit pas toujours purger, crainte: » de déranger la nature qui se déclare quelque. » fois par la voie de la transpiration, quelquen fois par celle des urines, quelquefois par la s salivation; & ne convient il pas, dans ce cas, de feconder les mouvemens de la nature par n des remédes convenables, & de diriger les » humeurs vers les parties auxquelles la nature-» elle-même les destine? quel danger n'y a-t'il-» pas lorsqu'en détournant le cours de la nature. on excite une autre excrétion à force de remédes qui s'opposent à la première : & combien n'en est-il pas, qui seroient déjà guêris » précisément par la nature, & qui sont tombés dans des maladies extrêmement facheuses. » & ont été à la veille de mourir! non-seulement on perd par-là cet avantage que la natus. » re procuroit gratuitement, mais encore on » amène ce mal qui naît du dévoiement de la » nature, & qui plus est, celui qui provient n d'une excitation faite mal à propos pour une

monvelle excrétion: & si toutes ces choses se tont produites plusieurs sois par des remédes qui opèrent avec bénignité & sans altération, l'excitation en est sort légère, ce qu'on n'a pas assurément à craindre, dans pareille circonsmance, d'un reméde aussi violent & aussi essi-

» cace que celui de Mr. Ailhaud. "

Ces raifons, qui font les moins mauvaifes que l'anonyme a donné, font toutes en faveur du reméde universel qui évacue toujours, par les voies naturelles & fans pouvoir nuire, les humeurs & les mauvais levains dont la nature, qui tend à fa guérison, se débarrasseroit avec plus de peine par la transpiration, par la falivation. &c. un purgatif efficace, tel que le reméde univerfel, facilite toujours les opérations de la nature sans s'y opposer. On voit en effet tous les s jours, que quand les premières voies sont débarrassées, le bas ventre est libre, le malade refpire , la fiévre diminue , la moiteur s'empane du malade; & la nature, qui se trouve débarrasfée des mauvais levains qui caufoient tout le dérangement, se délivre bien plus facilement par s les sueurs, par la falive, par les urines, &c. de ce dont elle n'auroit pu se délivrer qu'avec beaucoup de violence par les sudorifiques, les salivans les diurétiques qui sont bien plus à craindre que le reméde universel. Celui - ci, évacuant toujours par les voies naturelles les mauvais levains, aide la nature fans jamais lui nuire; au !! lieu que les autres remédes ; laissant ces mauvais levains qui forment tout le ravage, & les pouffant contre nature par la falivation ou par les urines, ne peuvent qu'augmenter l'embarras s de la nature, & causer des maladies plus fortes que celles dont on veut délivrer le malade ; , lorsqu'il y résiste par la force de son tempérament.

Je passe sous silence la quinzième page de la lettre de l'anonyme, qui n'est qu'un tissu de bêtises qui ne disent rien; voici ce qu'on lit à la a

feizième page.

» Mais revenous à noire fujet : la faignée of the donc inutile ? Et la commune expérience ? Sex

» la pratique de tant ne siècles n'ont - elles pu-» faire comprendre au Sieur Ailhaud l'extrême » fottife qu'il avance ? N'est - il pas également. » aifé de lui démontrer l'utilité de la faignée » dans la plupart des maladies, qu'il feroit aifé, par exemple, de lui prouver quelqu'unes de » ces infinies propriétés qui conviennent à l'air. » & que la phytique moderne a rendu prefque palpables par les expériences réitérées? Et d'où » vient donc l'inutilité de la faignée, puifqu'elle se feule fauve fouvent la vie lorfqu'elle est faite n à propos? Dans les maladies d'inflammations. » dans les fiévres & dans toutes les maladies violentes, qui est celui qui n'en voit pas clai-» rement l'extrême nécessité? Et pour en passer plusieurs autres sous silence, les très dangereux maux d'assoupissement ne font - ils pas » bien connoître les avantages qu'on retire de » cette opération que Mr. Ailhaud yeut bannir de la Médecine ? Une apoplexie, par exemple. du genre de celles qu'on appelle apoplexie de » fang, peut-on la guérir autrement que par la faignée ? Et pour ne pas m'éloigner, autant qu'il est possible, de la doctrine de Mr. Ailhaud, dans la plus grande partie de ces maux qui naissent, comme il le prétend, de tous les autres, de quelque excrétion rétranchée ou notablement diminuée, & qui entre-» tenue enfuite dans le fang en détourne la circulation & l'équilibre, combien n'est - il pas utile & nécessaire s'il n'y a point d'empêchement, c'est-à-dire, s'il n'intervient point de matière épaisse, d'ouvrir promptement la veine plutôt que de se servir d'autre reméde? Et de-là, redonnant la force & la vigueur aux o folides, ceux-ci se mettent en état d'exercer » leurs fonctions sur les sluides & de déterminer les humeurs engourdies, ou à fortir du » corps , ou à retourner vers les émonctoires n que la nature leur a destiné : c'est-là la pran tique de tous les jours, & il faut bien que Mr. Ailhaud ne l'ait jamais étudié ni pratiqué pour n'en être pas instruit. "

Ce que j'ai dit ci - dessus pour prouver l'inuti-

2 27

lité de la faignée, en parlant de la fiévre & des maladies inflammatoires, détruit tout ce quo je viens de rapporter de l'Anonyme; je m'arrêterai cependant à l'apoplexie de fang, qu'il prétend qu'on ne peut guérir que par la faignée.

Quoique j'aye dit dans la Médecine univerfelle, que c'est dans ce cas où le sang sort de
la bouche, des oreilles, &c. qu'on peut, quand
ce ne seroit que pour satisfaire à l'usage, ouvrir la veine pour donner un jour qui paroît indispensable, je ne puis cependant m'empécher.
d'avouer que si ma semme & mes ensans étoientr
dans le même cas, je présérerois le purgatif à la
signée, par la raison que, comme je l'ai dit
ci dessus, les premières voies dont l'embarras
cause le regonslement du sang étant évacuées,
le regonslement cesse, & le sang, ainsi que
les esprits, reprennent leur cours naturel qui
avoit été intercepté par les mauvais levains.

Ces mauvais levains, par leur épaisififement. & par leur adhérence, ne fauroient être évacuées qu'en très petite quantité & dans leur partie la moins mauvais par la faignée, qui donnant toujours la fuite au fang, dont elle diminue le volume qui combat contre les mauvais levains, doivent fermenter avec d'autant plus de facilité que la faignée leur donne un plus grand large; d'où vient qu'ils circulent avec le fang, qui s'en trouvant surchargé, les déposedans les parties les plus foibles, d'où naissent les obstructions, & la paralysie qui fuccéde le plus souvent à l'apoplexie, quand négligeant d'évacuer dès le principe les mauvais levains qui forment les dépôts & les obstructions, on evacue par des faignées multipliées le sang qu'il s'y opposéroit de toutes ses forces.

Mais cette pratique, prouvée par le raisonnement & démontrée par l'expérience, n'em est pas meilleure, s'il faut en croire l'anonyme parce qu'elle est de l'invention de Mr. Ailhaudi & que ce n'est pas la pratique de tous les jourss. A t-on jamais vu des raisons plus pitoyables que celles que l'anonyme nous donne? Croit-il qu'ons y-prendra le change! Il se trompe très fort.

K vi

L'anonyme continue de dire à la fin de la feil zième & dans la dix-septième page de sa lettre

ce qui init : Latenoute i ate pa feter pe le spe » Ce qu'il dit ensuite, que s'il y a quelque » bien, & que ce bien-là soit l'effet de la sain gnée quoique cela puisse le faire, il ne l'attri-» bue pas cependant à la faignée feule; cela est of fondé fur les loix d'une mecanique sure & fur des expériences faites for des animaux, dans » le temps même qu'on tiroit le fang : c'est de ce » fondement qu'on a acquis la connoissance de » la revultion, de la dérivation & des effets de n la diminution; & c'est de cette facon qu'on a appris ce que Mr. Silva, étayé des principes de Bellini très habile Médecin, propose; c'est à » dire, qu'une veine reçoit le fang de celle qui » lui est la plus voifine, celle - ci des artères o qui les lui portent après avoir acquis no noui veau degré de vîtesse. De cette manière se fait n une très grande dérivation d'humeurs fur les parties où la veine est ouverte, & alors le sang des autres veines, qui ne communique pas avec celle-là, est sujet à une revulsion fort confidérable. Mr. Haller, qui a traité cette matière avec Mr. Remus, nous le démontre clairement par fes expériences, quoiqu'il ne réponde pas justement à toutes les objections qui ont été faites à Mr. Silva par des favans homines, & furtout par Mrs. Queinay, Senac, Jakson & plusieurs autres. Lifez, si vous le jugez à propos, les Mémoires du Sr. Haller d ns letouels il traite cette matière , lifez encore le Livre de Mr. David, imprimé à Paris l'année dernière, dans lequel il examine favamment la manière d'opérer la saignée, & les effets qu'elle produit rélativement à la partie dans liquelle se fait l'ouverture de la veine, & puis vons comprendrez facilement, ou pour mieux dire vous vous confirmerez dans la nécessité & l'utilité de la saignée, & vous n inférerez de tout cela quelles erreurs avance Mr. Ailhaud, quand il ofe affurer que la fai-» gnée est inutile. « Ce que l'anonyme vient de dire pour prouve

229

l'utilité de la faignée, est fondé sur la grande. dérivation d'humeurs qui se fait sur les parties où la veine est ouverte; il cite nombre d'Auteurs recommandables pour prouver ce qui n'est pasausu certain qu'il l'assure. Car enfin sans discuter les fentimens de ces grands Auteurs qu'il faut croire, ielon l'anonyme, si l'on ne veut paffer pour ignorant, peut-on connoître l'anatomie? Peut on connoître les artères qui por tent le fang, dans toutes les parties du corps , & la multiplicité des veines qui le reçoivent pour le rendre où les artères l'ont pris! Peuron connoître, dis - ie, cette circulation si bienétablie par l'Auteur de la nature, fans connoître en même temps que ce n'est pas par l'ouverture de la veine que peut se faire une grande dérivation d'humeurs! Quel est le Médecin qui ne fait que les humeurs mêlées avec le fang ne neuvent fortir par l'ouverture de la veine qu'à proportion de la quantité du fang avec lequel elles sont mêlees, & qu'il faudroit par coniéquent tirer tout le fang du malade pour faire par la faignée la derivation des humeurs. Il n'y a personne qui voulut suivre cette pratique qui cauteroit la perte sûre du malade en lui otant tout fon fang avec les humeurs qu'il n'a pu filtrer par les glandes & les viscères destinés à leur filtration. Ne peut-on pas dire, fans fe tromper, que la dérivation des humeurs per la faignée est une vraie chimère, puisque, par la raifon qu'on ne peut tirer qu'une partie du fang du malade, on ne peut par confequent tirer avec ce fang qu'une partie des humeurs qui n'ont pu le filtrer par les glandes, & on laisse en entier dans les viscères les obstructions qui s'oppofent à la filtration des humeurs, & les mauvais levains détenus dans les premières voies, qui fermentant à proportion du fejour qu'ils y font par le défaut d'evacuation, obstruent de nouveau les vitcères. Cette obstruction, formant obstacle à la filtration des humeurs, les laisse avec le fang, qui ne pouvanz les entraîner avec lui, les dépote dans les différentes parties du corps où elles forment nom-

bre de maladies plus dangereuses que celle à las quelle on a cru remédier par quelques saignées.

Ne comprend-on pas fans peine par ce que je: viens de dire, que si la saignée paroit salutaire dans certains cas, ce ne peut être que par le. jour qu'elle donne à la circulation du fang & des humeurs dans la vraie plethore, qui n'a lieu que dans le cas ou par une trop bonne conftitution on forme une trop grande quantité de chile, qui se mêlant avec le sang dans la veine fous-clavière, pourra former un regonflement que la faignée peut diminuer, quoiqu'il foit gertain qu'on le diminuera bien plus facilement en évacuant les premières voies, ce qui donnera un plus grand jour à la filtration de la trop grande quantité d'humeurs contenue dans la trop grande quantité de chile mêlé au fang.

Ne dort-on pas conclure de-là, le peu d'utilité de la faignée, qui ne pouvant tout au plus opérer qu'un foulagement apparent, devient très fouvent nuifible & quelquefois mortelle, ainfique l'affure l'anonyme, lorfqu'il donne ci - deffous raifon à mon père, fur ce qu'il dit que la

faignée est dangereuse. Mais qu'entend - on (continue l'anonyme) » quand il dit que la faignée n'est pas naturelle » Le mot de nature a une infinité de rélation & est susceptible de plusieurs interprétations. Le n favant Auteur du Livre intitulé La nature, qui » a paru depuis peu à Amsterdam, & qu'on croit » avec raison, à cause de sa précision & de sa o science, être de la facon du fameux M. Helven tius, montre l'étendue de ce mot & à combien de choses il se rapporte. Seneque lui-même, tout attaché qu'il étoit à l'uniformité de n les opinions, s'en éloigne quelquefois quand il » s'agit de nommer plusieurs fois la nature ; il n'est donc pas surprenant qu'il soit si difficile à parler d'une semblable nature.

. " C'est pourquoi c'est à ceci que semble se rapporter ce que dit Mr. Ailhaud du not non naturelle. Il est clair qu'il appartient, ou du moins qu'il doit appartenir à cela-même qui est chargé de porter le sang partout selon l'inten-

243 1

» tion de la nature; & à cela même ne peut s'accorder la délivrance, comme elle se peut faire par la faignée. Suivant les principes de Mr.
Ailhaud, on ne peut pas donner une autre explication à ce mot non naturelle, quoiqu'il soit
clair qu'il l'avance d'une façon qui n'a aucun
rapport à ce qui précède: faisons lui cependant
l'honneur de croire qu'il a eu intention de sigmisser par ce mot, ce qu'il doit naturellement entendre selon sa théorie.

" » Et encore (continue l'anonyme dans la dixhuitième page de sa lettre) que résulte-t-il de
cette explication qui lui est si favorable! Rien
naure, sinon qu'il est légèrement instruit de la
Médecine, puisqu'il découvre clairement;
dans ce qu'il appelle la faignée non-naturelle,
qu'il ne fait pas que la nature, c'est-à-dire;
celle que sous un tel nom nous autres Médecins cachons fouvent ce qui guérit de luimême les maladies par quelque slux de sang
des hémorroïdes ou de quelqu'autre part, sans
qu'il foit besoin d'aucun autre reméde anté-

w rieur.

» De plus, si nous voulons considérer ce qui » arrive régulièrement aux femmes, quelle plus grande preuve n'aurons - nous pas pour comprendre que son assertion est entièrement éloi-» gnée du bon fens? Et les femmes ne se dép chargent-elles pas tous les mois d'une certai-» ne quantité de fang par les vaisseaux de la man trice, lequel étant retenu ou changé donne naissance à beaucoup de maladies, & fait o clairement voir par - là combien ce fang dén chargé est nécessaire à la fanté & à leur état naturel ? Les hommes même, au moins cern tains, n'ont-ils pas régulièrement une sembla-» ble excrétion par les vaisseaux des hémorroïn des? Et cette excrétion ne ressemble-t-elle pas n dans les circonstances aux fleurs des femmes : % pourra-t-on, après toutes ces vérités, ap-» peler la faignée non-naturelle ? Le Sr. Ailhaud » lui même pourra-t-il l'assurer positivement. ? « Comment se peut-il que la grande science de l'anonyme ait été dans une léthargie affez profande pour ne pas lui faire comprendre ce que e mon Père entend, quand il dit que la faignée n'est pas naturelle? Et quel est l'homme de la lie du peuple, pour me servir de ses termes, qui ne comprenne que mon Père n'a voulu dire autre choie, finon que l'ouverture de la veine, qui forme cette operation, n'est pas naturelle comme l'évacuation qui se fait par la voie des felles, par la transpiration, par la falivation; par les urines . &cc. qu'on peut appeler évacuations naturelles, parce qu'elles se font naturellement & fans art, au lieu que la faignée, faite par le fecours de la lancette & de la main de celui qui la dirige, n'est pas naturelle ainsi que mon Père l'a assuré. Je ne sai pourquoi l'anonyme a voulu prendre le change à cet égard. & donner beaucoup de verbiage pour ne rien dire & pour prouver son incapacité, en voulant prouver celle de mon Père: ne faut-il pas en effet être bien ignorant pour vouloir que la faignée foit naturelle, parce que les femmes se déchargent naturellement tous les mois d'une certaine quantité de fang par les vaisseaux de la matrice? N'auroit - il pas dû comprendre que cette évacuation périodique ne peut être comparée à la saignée non naqu'elle, parce qu'elle est faite par la main de l'homme, au lieu que l'évacuation périodique des menstrues; qui le fait par les vaisseaux de la matrice, est d'autant plus naturelle, que le Créateur a formé la femme avec cette évacuation nécessaire à la génération. Quelle est la personne qui ne sache qu'une semme qui n'a pas cet écoulement périodique, ne peut générer? Ne pourroit-on pas d'ailleurs regarder cet écoulement menstruel comme un écoulement. d'humeurs sanguinolentes dont la nature se débarrasse par les voies naturelles, lorsqu'elles ne servent point à la nourriture du fœtus? N'a-t-on pas donné le nom de perte à cet écoulement lorsqu'il est trop considérable?

L'anonyme veut encore que la faignée foit naturelle par l'exemple de certains hommes qui ont régulièrement tous les mois un flux hémorroidal. In appeared some main and the triangle if

Outre que je nie que ce sux hémorroidal soit naturel, parce qu'il n'entre point dans la confitution de l'homme, comme la transpiration, la salive, la morve, les menstrues, &c. qui sont des excrétions naturelles, parce qu'on ne peut en être privé sans être malade, qui ne fait au contraire que les hémorroides sont une maladie dont la guerison a été de tout temps dévolue

à la Médecine? » Mais (continue l'anonyme) la faignée est. » dangereuse; voilà le dernier des trois motifs » qui engagent notre Médecin à l'exclure de la » Médecine. Je lui donne quelque raison en ce-» la, mais for quoi crovez vous que je me fon-» de ? Sur l'autorité de Mr. Ailhaud ? Point du : » tout : je ne me fonde que sur le peu de pru-» dence des Médecins. & fur le peu d'habileté. » des Chirurgiens. De-là vient que la faignée , .. » ou ordonnée mal à propos ou faite par une » main peu habile, non feulement ne guérit » pas le mal pour lequel elle se fait, mais ou : » elle l'augmente on elle en occationne des nou-» yeaux. Cela est commun à tous les autres remédes. & j'oferois même en dire autant de " l'eau toute pure. On ne peut trouver un ren méde ni plus profitable ni plus facile que la » faignée , lorfqu'on la fait dans les circonf-» tances & avec les précautions qu'enseigne la » Médecine, & que l'expérience affure ; & d'où » peut provenir le dommage de ce reméde, qui, » au dire du grand Boerrhaave dans ses institu-» tions médicales, outre qu'il diminue l'abon-» dance des humeurs, des arrères & des vei-» nes, rend encore aux solides l'exercice de l'é-» lasticité, rarefie les fluides, les attenue, les » dégage, dissipe les obstructions, facilite la recirculation du fang, excite les excrétions, & qui, bien loin d'être dangereuse & domma-» geable, emporte après foi d'autres infinis » avantages qui seroient aussi longs à détailler. » que la plus grande partie des divers symptômes.

» qui arrivent à presque tous les maux.

» Or, dires-moi, s'il vous plaît, si après le .

» peu que je viens de dire. Et en en passant

» beaucoup plus fous filence, & que vous pour-rez ajouter, fi, dis-je, la doctrine que je » viens d'examiner n'est pas entièrement ren-» verfée & détruite? Il me paroît qu'oui; & » après toutes ces réflexions Mr. Ailhaud ne de-

p vroit pas en disconvenir. "

· L'anonyme se réduir enfin à donner quelque raison à mon père, en rela qu'il dit que la faignée est dangereuse par le peu de prudence des Médecins, & qu'étant ordonnée mal à propos ou faite par une main peu habile, non feulement elle ne guérit pas le mal pour lequel on la fait, mais qu'encore elle l'augmente ou en occasionne de

nouveaux; &c.

Ces raisons de l'anonyme seroient senles capables de donner de l'horreur pour la faignée qu'ils foutient jusques au point de dire, que quoiqu'ils v ait du danger dans cette opération, il pourroit en dire autant de tous les autres remêdes & des l'eau même toute pure. Peut-on parler de même fans avoir perdu le fens commun! N'importe , il cite, pour étayer son opinion, l'autorité du grand Boerrhaave: mais en supposant que tout ce: que ce grand Auteur avance de la faignée foite bien vrai, on ne conclura pas moins que cettec opération étant dangereuse, selon l'anonyme par le reu de prudence des Médecins & le peud'habileté des Chirurgiens, il s'ensuit qu'elle ne devroit être ordonnée que par des Médecins prudens, & faite par une main habile, & qu'il faut s'en abstenir dans les lieux où l'on ne trouve pas pareils fecours.

Ne s'enfuit-il pas de tout ce que je viens de dire, que l'anonyme, qui croit avoir entièrement. renversé & détruit la doctrine de mon père, & qui assure que je devrois en convenir, m'a fourni la matière suffifante pour le convaincre du contraire ! Il fera bien de mauvaise foi s'il n'en.

convient pas.

» L'anonyme finit la dix-huitième page de fa-» lettre en difant : passons plus avant , Mr. » Ailhaud enseigne que n'y ayant qu'une cause » de toutes les maladies (comme il l'a dit plus » haut ) il ne doit ausi y avoir qu'un sent remé-

235

à de, & qu'il faut opposer à ces maladies le à reméde par lequel on espère en ôter la cause » & avec la caufe tous les maux. Ha! Comment » un véritable Praticien & un habile Physicien » pourroit répondre avec raison à une proposi-» tion si hardie? Hé! Ne reconnoît-il pas avec » tous les Médecins ce précepte général qu'en-» seigne, non une ridicule & incertaine obser-» vation, mais la véritable expérience, qu'il-» convient de donner des remedes différens. » non feulement à diverses maladies, mais en-» core aux divers degrés des mêmes maladies, » aux diverses dispositions des malades, aux di-» vers tempéramens, aux divers âges, aux di-» verses situations, & que sai-je? Hé! Quel est » le Médecin qui traite également, par exem-» ple, une fiévre intermittante & une fiévre » continue, la fiévre d'un enfant à la mamelle » & d'un petit garçon, la fiévre d'un jeune hom-me & d'un vieillard, la fiévre enfin d'un hom-» me fanguin & robuste & d'un homme soible & » cacochyme?

» Ces quelques lignes ne font elles pas capa» bles de renverser de fond en comble la doctrime d'un seul reméde pour toute sorte de maux? Et ne pourront-elles pas persuader quem les constitutions des hommes sont trop divermédes, pour qu'il puisse n'y avoir qu'un seul remembre.

» méde généralta so mily sammaga som and and and a

" Mais voyons un pen quel est ce reméde ? Ce " reméde , c'est ma Poudre , dit le Sr. Ailhaud , " reméde le plus efficace , le plus prompt , le " plus doux dont on puisse se fervir , nou seu-" lement pour guérir toutes sortes de maux , " mais encore pour les prévenir. Quel malheur " pour Mr. Ailhaud , de n'avoir jamais connu le " passage d'Hypocrate que citò tutò & jucundè est " ce que le Médecin doit employer pour guérir " les malades. Pauvre Hypocrate! Si Mr. " Ailhaud eut su cela; un Médecin aussi éclai-" ré que cet ancien auroit servi d'autorité pour " consirmer les impostures d'une infame charla-" tanerie. "

L'anonyme est surpris qu'après avoir prouvé

que les maladies, quoique différentes par leurs effets & leur dénominations oprocédent toutes d'une seule cause, je soutienne qu'un seul reméde détruit la cause générale des maladies. Qui ne fait, que quand la caufe est la mêmes on doit appliquer le même reméde, s'il est reconnu le plus efficace? Mais l'anonyme, homme très savant, croit renverser de fond en comble ce système en disant que la véritable expérience enseigne qu'il faut donner des remédes. différens, non feulement aux diverses maladies, mais aux divers degrés des mêmes maladies, &c. Je lui passe de suivre les loix des anciens qui l'ont cru de même; mais puisqu'il s'appute fur l'expérience, tandis que le raifonnement fustit seul , comme je l'ai dit , pour prouver le système de mon père, il est juste que le lui prouve que l'expérience sur laquelle il s'appuie, n'est pas à beaucoup près aussi certaine que celle qui démontre le système de monpère. Cette dernière, non interrompue pendant plus de foixante ans, ne permet pas de douter qu'un seul reméde a guéri toutes les maladies dont l'homme est affligé sans distinction. d'âge, de sexe, de tempérament ni de climats.

Si on excepte certains remedes qu'on croit efficaces dans la Médecine pour certaines maladies comme le quinquina, le mercure & autres ; a-t-on fait une épreuve plus complette & plus certaine que celle du reméde universel? Quels sont les remédes ordinaires de la Médecine, qui ayent été constamment employés pour la même maladie dans tous les pays du monde, sans distinction d'âge, de sexe, de tempéra-

ment ni de climats ?

D'ailleurs, quand pour faire plaisir à l'anonyme je conviendrois que la Médecine est enrichie par une expérience certaine des remédes qu'il faut appliquer, non seulement à chaque maladie, mais encore aux divers degrés des mêmes maladies, ne pourroit on pas lui dire qu'il faudroit un Médecin aussi ancien que la Médecine pour ne pas prendre le change sur la multiplicité des symptômes qui caractérisent les dif-

férentes maladies & les divers degrés des maladies, & sur la multiplicité des remédes qui doivent être appliqués, non feulement aux différentes maladies, mais encore aux divers degrés de ces mêmes maladies? Ne peut-on pas dire que cette expérience, qui compose la saine Médecine pratiquée jusques à ces jours, ne peut être exactement observée que par les anciens favans du siècle, n'étant pas douteux qu'on ne peut exercer avec sûreté la Médecine dans les règles, qu'autant qu'on joint une longue pratique à une grande théorie : les maladies & les symptômes qui les caractérisent sont si multipliés, ainsi que les remédes qu'on doit appliquer à chacun, que plusieurs savans Médecins ont avoué plus d'une fois s'être trompés. Que doit-il arriver des Médecins qui n'ont pas les mêmes lumières? De quelles fautes ne sont pas capables ces jeunes Chirurgiens, qui fachant à peine saigner, sont obligés, dans les lieux où il n'y a point de Médecin, de donner au hafard certains remédes de la façon qu'ils l'ont vu faire par leur père? Ne puis-je pas parler de même des personnes charitables qui composent certains remédes bons pour telles & telles maladies, & qui probablement doivent souvent prendre l'échange, à moins que Dieu dirigeant leurs actions n'opère en leur faveur des miracles journaliers.

Sur ce que je viens de dire, ne voit-on pas le tort de l'anonyme de vouloir préférer l'expérien, ce que nous fournit la méthode ordinaire, à celle que nous fournit le reméde univerfel? Qui ne voit que cette dernière est aussi certaine que la première est incertaine! Ne comprend on pas sans peine qu'à moins d'avoir, pour ainsi dire, la fcience infuse, on ne pourra que se tromper, si pour suivre la route ordinaire & l'expérience de l'anonyme, on donne des remédes différens, non seulement à diverses maladies, mais encore aux divers degrés des mêmes maladies, aux diverse dispositions des malades, aux divers tempéramens, aux divers âges, aux diverse situa-

tions, &cc.

C'est par cette expérience que l'anonyme croit avoir renverté de fond en comble la doctrine d'un feul remêde pour toute sorte de maux, & il n'a pas voulu voir que cette doctrine est fondée sur une expérience de plus de 60. ans d'un feul remède dont on a use avec le plus grand succès dans tous les pays du monde, sans distinction d'âge, de fexe, de tempérament, de maladies ni de climat. D'ailleurs l'anonyme, qui veut prouver que les constitutions des hommes sont trop diverses pour qu'un seul reméde puisse suffire à toutes, n'auroit-il pas dû voir, que si les hommes dont les constitutions sont différentes peuvent être tous nourris par le pain & autres alimens qui forment le chile, il n'est pas impossible qu'un même reméde puisse convenir à tous pour évacuer les mauvais levains qui occasionnent les maladies ? &c.

Tout ce que j'ai dit ci-dessus ne prouve-t-il pas que le Remède universel est le plus doux, le plus

sûr & le plus esticace ?

Sans discuter les raisons par lesquelles mon père prouve ce qu'il avance, l'anonyme se borne à dire qu'il est malbeureux pour Mr. Ailhaud de n'avoir pas connu le passage d'Hypocrate, dans lequel ce grand homme enseigne que cirò, turò & sucundè, &c.

L'anonyme qui se plaît à faire le bel esprit en citant Hypocrate & les grands maîtres de l'Art, ne veut pas comprendre que mon père, n'ayant avancé dans la plus exacte vérité que ce que l'expérience lui a démontré, n'a pas eu besoin d'au-

torité pour le persuader.

» Je ne m'efforce pas de vous mettre fous les » yeux (dit l'anonyme) les raifons avec lesquel-» les il prétend prouver les trois propriétés qu'il » donne à sa Poudre; je vous dirai seulement » qu'elles ne sont en rien dissérentes des autres » avantages qu'il a assuré pour prouver sa théo-» rie. D'ailleurs, ce q'uil dit saute trop aux » yeux, & il lui seroit trop dissicile de prouver » ce qu'on ne peut saire autrement de nier.

» Je conviens que son reméde est esticace pour » quelque maladie; mais que la sûreté soit jointe à l'efficacité, c'est de quoi je ne saurois convenir, & c'est ce que l'expérience m'a appris; mais combien plus grand fans comparation eff le nombre de ces maladies à guérir, fur lesquelles ladite Poudre n'a aucune efficacité! elles sont en grand nombre, & ceux-là le savent bien, qui croyant guérir après avoir pris de la Poudre, ou sont tombés de mal en pis, on ont gagné des maladies qu'ils ne connoisfoient pas auparavant.

» Le bon effet d'un médicament ne provient pas toujours de la nature du reméde, mais de la disposition où le malade se trouvoit auparavant; & lorsque la Poudre n'est pas donnée dans ces circonstances, voyons un peu quel affreux symptôme elle cause, ou au moins combien de fois on en réitère l'usage fans aucun foulagement du pauvre malade, & fans aucun de ces biens qu'on en attendoit.

n Il me faut pour cela e dit-il dans la vingtième page de sa lettre ) considérer cette douce & bénigne opération que le Sr. Ailhaud attribue à sa Poudre : & combien d'observations ne viennent-elles pas en foule se présenter à mon esprit, qui me mettent sous les yeux la violence, l'impétuosité, la force & les funestes symptômes qui se manifestent dans le temps que sa Poudre opère? d'un côté ces observations font trop nombreuses pour pouvoir vous les détailler, de l'autre il est impossible que vous n'avez en de fréquentes occasions de

vous en assûrer par vous même.

» Cela regarde, comme vous voyez, l'efficacité, la vîtesse & la bénignité avec lesquelles » la Poudre guérit les maladies existantes; & n que dois-je dire de la Poudre prônée pour un reméde universel pour guérir toute incommon dité, grande ou petite, qui peut survenir : n tout ce que j'ai dit jusques à présent ne lui ravit-il pas cette prétendue vertu? cela me paroît, non seulement prouvé, mais encore 

L'anonyme convient, à travers tout ce qu'il a dit contre le reméde universel, qu'il est efficace

pour quelques maladies : mais il nie par l'expérience que la sûreté soit jointe à l'esficacité. Indépendamment que j'ai prouvé par le raifonnement, que la cause des maladies étant la même il n'est pas étonnant qu'un reméde puisse détruire certe cause générale des maladies, ne 'lui dirai-je pas d'une facon évidente qu'une expérience non interrompue de plus de 60. ans démontre, contre sa prétendue expérience de quatre jours, que le reméde universel a guéri dans tous les pais du monde, sans jamais nuire, ceux qui en ont usé dans rous les cas possibles, même de plusieurs maladies, pendant le cours desquelles ils avoient employé inutilement les fecours ordinaires. L'anonyme démontre sa mauvaise foi quand il veut faire entendre qu'il a une expérience

contraire qui prouve les mauvais effets de ce remêde : ne lui dirai-je pas ce que j'ai dit en répondant aux faussetés avancées par le Sr. Tissot? comment se peut-il qu'un reméde, qui depuis plus de 60. ans opère des effets merveilleux dans tous les pais du monde, n'en ait opéré de mauvais & de funestes qu'entre les mains de l'anonyme ? qui ne voit la fausseté qu'il avance

d'après le Sr. Tissot! » Quel est ce reméde de précaution quelque ninnocent qu'il foit ( dit l'anonyme ) qui doive » se laisser entre les mains de tout le monde. » & duquel un chacun peut se servir selon son » caprice? Les remédes de précaution ne doi-» vent jamais se prendre, sans l'avis d'un ha-» bile Médecin, qui prévoyant le besoin sa-» che encore la manière de donner du fecours » s'il est nécessaire ; autrement en se médéci-» nant ainsi sous l'idée de se prémunir contre n des maux imaginaires, on risque fort d'en » gagner de réels, qui donnent souvent plus » d'affaires & d'embarras au Médecin, que n quelqu'autre que ce soit quoique plus disficile » à guérir : & si on avoit quelque raisonnable » appréhension d'un mal à venir, n'a t'on pas » un reméde plus falutaire dans un exercice » modéré, & dans un louable régime, que dans auelaue n quelque médecine qui exige toujours quelque préparation pour produire un bon effet ?

"Hypocrate avoit déjà dit cela dans les aphorismes 36. & 37. de la seconde section. Qui prend des remédes en sante, dit-il, se rend par-là malade. Le célébre Hossiman le consirme avec cette franchise que les autres Médecias pardonnent volontiers à un honme d'une si grande réputation. Voulez-vous vous bien porter, dit-il, suyez les Médecins & les médecines ? Et avec quelles savantes réslexions Mr. Jacquin ne fait-il pas voir, dans son Livre que je vous ai déjà cité, la pitoyable erreur de ceux qui prennent des remédes par

» pure précaution. «

Je ne faurois blâmer l'anonyme fur ce qu'il dit des remédes de précaution; mais auroit il du trouver mal que mon père eut dit que le reméde universel étoit propre à prévenir les maux & leurs plus grands progrès ! Qu'il fache que mon père l'a pu dire avec d'autant plus de certitude, que l'expérience journalière le démontre. Hossinan a très bien parlé à l'égard des personnes qui craignant d'avoir toutes fortes de maladies, voudroient toujours prévenir par des remédes les maladies qu'elles n'ont pas : il leur a dit fort à propos, voulez-vous vous bien porter, fuyez les Médecins & les médecines; mais quand la peur chez ces personnes est au point de les frapper, de façon que les esprits arrêtés dans la tête, ne circulent plus avec la même régularité dans les parties où ils sont nécessaires pour donner le jeu ou ressort convenable aux fibres qui les composent, n'est-il pas vrai que de ce défaut d'élasticité dans les fibres naissent plusieurs maladies qu'il seroit trop long de déduire ? N'est-il pas vrai encore qu'une peur notable, un chagrin, & tant d'autres accidens nous mettent souvent dans le cas de tomber dangereusement malades, fi l'on n'évacue promptement les humeurs arrêtées par ces fortes d'accidens qui formant obstacle à la circulation du fang & des esprits, s'opposent aux filtrations des humeurs? De-là vient que ces humeurs non filtrées & arrê-

Ш

tées dans le fang, le troublent ainsi que les esprits dans leur naturelle circulation, d'où naissent la fiévre, les dépôts, les obstructions, & toutes les maladics qui en dépendent; c'est dans ce cas que mon père a prétendu que le Reméde universel prévient mieux que tout autre les maux en évacuant les mauvais levains capables de les produire, au lieu que la faignée, qui a été de tout temps reconnue le grand reméde de précaution contre les peurs, ne pouvant que diminuer, comme je l'ai dit ci-dessus, le volume du sang nécessaire à la vie, donne plus de large & un plus grand empire aux mauvais levains qui occafionnent les dépôts & autres accidens qui en dépendent.

pendent.

"Je vous laisse à présent conclure (dit l'anonyme) si après une théorie fondée sur une
doctrine aussi saine & aussi raisonnable, &
sur une vérité si palpable, on peut croire Mr.
Ailhaud, quand il avertit qu'l n'y a aucune
poudre minérale dans sa médecine universelle, mais qu'elle n'est entierement composée
que des végetaux que nous avons tous les
jours sous la main, & si l'on peut se laisser
persuader par ce magnisque éloge qu'il sait de

» fa Poudre, & avec laquelle il excite tout le

Mon père auroit pu se passer de dire que dans la Poudre dont il est l'Auteur il n'y entre aucune poudre minérale; s'il l'a fait, ce n'a été que pour rassurer ceux à qui les jaloux des effets merveilleux que ce remêde opère dans les vérolés & dans les scorbutiques, faisoient accroire que pareils effets ne pouvoient être produits que par le mercure; car outre que je puis affurer que mon père n'a rien avancé que de vrai , n'ai-ie pas dû dire ci - devant pour plaire à l'anonyme . que quand par supposition le reméde universel seroit composé de ce que l'on croit être le plus mauvais, il ne feroit pas moins vrai, que l'afsemblage de ces choses mauvaises formeroit un tout bon, & d'autant meilleur qu'il iuslit pour la guérison de toutes les maladies dans tous les pays du monde. L'anguyme a fans doute oublié

24

qu'il a prouvé dans la septième page de sa lettre par ses observations, & autres, qu'il n'entre aucune substance minérale & animale dans la Poudre.

Le commencement de la vingt-unième page de la lettre de l'anonyme caractérise trop sa jalouse & sa mauvaise foi, pour qu'on puisse y prendre le change; c'est un tissu d'invectives si grosières, que le public me sauroit mauvais gré de les répéter ici; je passe à ce qu'il dit dans la même page des mauvais essets que le

Remédé universel opère.

» Me voici, dit-il, à la dernière de ces trois » raitons par lesquelles je soutiens que la Pou-» dre de Mr. Ailhaud ne doit pas être recue dans » la Médecine. Les observations & les expérien-» ces, faites à fon sujet sur les malades, nous » enseignent que par l'usage de la poudre on est » atteint de maux infinis & tous très dangereux; » la plus grande partie de ceux qui en ont été » attaqués sont morts bien misérablement: & » que ne dénote pas encore cette belle proprié-» té qu'a cette poudre. d'exciter des déjections » de sang, tant par la voie des vomissemens » que par la voie des excrémens? Que ne pour-» rois-je pas dire des inflammations du ventri-» cule, des intestins & des poumons que la poun dre occasionne sur la plupart des malades ? » Et pour passer plusieurs autres choses sous si-» lence, la diffection des cadavres de ces pau-» vres malheureux, auxquels la poudre a couté » la vie, ne prouve-t-elle pas clairement ce que » je dis! Je pourrois écrire un gros volume en » vous faifant seulement l'histoire des maux » occasionnés par le Reméde de Mr. Ailhaud. » je ne pourrois que l'augmenter, en v join gnant les ouvertures des cadavres faites par mes amis, ou par moi.

» C'est-là ce que m'apprend l'expérience de la Médecine; & les protestations de ceux qui se vantent d'avoir reçu quelque avantage de la Poudre, ne fauroient m'en ébranler d'un point. J'en ai vu autrefois qui se vantoient ainsi je me suis efforcé de les éclairer

L I

» par la force des raisonnemens; & j'ai eu le » bonheur, par l'autorité de Médecin, de par» venir à leur désendre l'usage de la poudre, 
» quelque modéré qu'il punsse être. Il en est 
» qui n'ont pas voulu suivre mes sincères & sa» lutaires avis, mais qu'ont ils gagné? Des jeu» nes gens pleins de santé, ou sont morts à la 
» steur de leur âge, ou ils ont gagné de ces ma» ladies que la Médecine ne peur guérir, & 
» qu'on ne peut attribuer qu'à la Médecine du 
» Sr. Ailhaud; ceci ne vous paroîtra pas nou» veau, car il y a apparence que vous l'avez

» penfé avant moi. »

Oui ne voit les faussetés que l'anonyme avance ? l'en fuis moins furpris, cependant, que de la témérité avec laquelle il veut prouver par sa prétendue expérience contre l'expérience reconnue & approuvée de tout l'univers. Comment se peut - il en effet que le Reméde universel, n'ayant cessé depuis plus de 60. ans d'opérer des effets merveilleux dans tous les pays du monde, en ait produit de contraires sur les seuls malades qu'il soigne, ou sur ceux dont il prétend avoir fait l'ouverture après leur mort! Comment pourra-t-il prouver que le reméde universel produit des déjections de sang par la voie des excrémens & par la voie du vomissement. tandis qu'il guérit ceux qui font atteints de semblables maladies! Et s'il arrive, quoique très rarement, que les mauvais levains auxquels le reméde donne la fuite, produisent par leur malignité pareils effets, n'a-t-on pas la satisfaction de les voir cesser, comme je l'ai dit, en réitérant le reméde qui auroit paru les produire.

Ne voit-on pas une animosité outrée dans ce que l'anonyme avance des protestations de ceux qui se sont vantés à lui d'avoir reçu des bons essertets de la poudre, qui ne l'ont pas ébranlé d'un point, & qu'il s'est essorté de les éclairer par la force des raisonnemens, & qu'ensin par l'autorité de Médecin il leur a défendu l'usage de la poudre, &c. Peut-on en vérité parler avec si peu de décence ! La grande science de l'anonyme autrelle pu être assoupe jusques au point de lui

cacher que pour trop prouver il ne prouve rien 3 En effet, il convient qu'il n'a pas été ébranlé d'un point par les protestations de ceux qu'il a vu & qui se vantoient autresois des avantages qu'ils avoient reçu de la poudre; & en cela il est, instruit par voie sûre de ses bons esses qu'il ne craint pas de nier plus bas de la façon la plus grossière & la plus indécente.

Voici comme il s'exprime dans les pages 22. 8x 23. de sa lettre; je ne dirai rien des trois pages restantes, dont deux forment un tissu de sottifes trop grossières pour les répéter: la dernière donne des nouvelles littéraires qui n'ont

nul rapport au sujet présent.

» Le Sr. Ailhaud, dit-il, ne me fait pas croi
» re autrement par son livre; je suis seulement

» extrémement étonné, qu'il ait été si hardi de

» publier lui-même des choses capables de le dé
» crier entièrement, quand elles ne seroient

» pas jointes à tant d'autres que je vous ai mar
» qué ailleurs. Les histoires médicales, que Mr.

» Ailhaud joint à son Traité de Porigine des

» maladies, sautent tellement aux yeux qu'on

» les reconnost tout de suite fausses, &c.

» maladies, fautent tellement aux yeux qu'on » Les fiévres de quelque nature qu'elles foient, » les crifes confirmées, le scorbut, les maux » d'inflammation, les maux vénériens, & les maux aigus ou des coliques, les suites de l'a-» vortement, la perte de la vue, la furdité, & » tous les autres maux imaginables, font guéris » par la poudre, selon qu'il est écrit dans ce » livre : j'ai eu la patience de lire toutes les » fouscriptions qui se trouvent à la fin de cha-» que histoire, le croiriez-vous! Les attestan tions, les moins incertaines qu'on voit d'a-» bord, font celles de deux ou trois Chirurgiens » de Village qui découvrent, par les lieux qu'ils » habitent & où ils exercent leur profession, p que ce sont des parfaits ignorans, & qui atn testent par-là que nous ne devons avoir aucune » foi à ce qu'ils disent. Hors les attestations des » Chirurgiens, les autres ne sont que des per-» sonnes de peu ou point d'autorité; & leur » grand nombre fait foupconner qu'il y en

L iii

» plusieurs qui ont payé la poudre par une at-

» testation d'avoir été soulagé par son moyen, » avant même que de s'en être fervi, &c.

» Je ne m'étonne point du tout de ne trouver aucune attestation de Médecin ; cela auroit n trop terni leur réputation, & leur auroit trop

n fait perdre de crédit, &c. "

L'anonyme peut - il parler de même sans faire entendre à tout le monde que son dessein est d'entasser menfonge sur mensonge pour tâcher d'obscurcir la vérité ? sa logique, l'anatomie, la pathologie. & tous les livres favans qu'il cite, & dont il fait parade, n'auroient-ils pas dû lui apprendre que nul imposteur n'osa nier une vérité reconnue de tout le monde ? Lui feul nie le contenu des lettres rendues publiques, & afin qu'on le croie, il atteste que les lettres des Chi-

rurgiens sont les moins incertaines, &c.

N'a - t - il pas dû voir que les lettres sont souscrites par des Princes, par des Ministres, par des Officiers militaires, par des Curés, & par des personnes de tout état, de tout sexe & de tout tempérament, habitants divers pays du monde, même de plusieurs Médecins, Chirurgiens & Apoticaires? Qui ne voit que des mensonges si grossiers seront recus avec mépris de ceux même qui portent envie à la réputation de mon père? Ne verront-ils pas avec indignation la mauvaise foi de l'anonyme, qui n'a rempli sa lettre des faussetés & des insultes les plus grofsières, que parce qu'il ne savoit comment obscurcir la gloire que mon père s'est acquise dans tous les pays du monde ? Sa logique affoupie. dans le moment qu'il a fait sa lettre, l'a empêché de comprendre qu'en voulant détruire le reméde universel par sa témérité à nier les lettres qui en font l'éloge & qui donnent le détail des guérisons qu'il assure fausses, il prouve par-là que toutes les guérisons existant, le remêde qui les a produites est tel que je l'annonce.

L'anonyme a-t-il pu ne pas voir qu'il n'y a personne de bon sens qui ose douter de la vérité des lettres qui ont été traduites & imprimées en diverfes langues, & répandues dans tous les

pays où les guérifons ont été opérées? On doutera d'autant moins de l'existence de toutes ces guérifons merveilleuses, qu'un million de bouches les proclament, & démontrent la mauvaise foi de l'anonyme qui ose les nier.

Mais l'anatomie, la pathologie & la logique de l'anonyme ne difent point qu'un feul reméde doit guérir toutes les maladies dont l'homme est affligé; donc le Sr. Ailhaud & tous ceux qui l'avancent sont des imposteurs! Voilà, felon lui, un argument bien en forme, & digne de fa

science profonde.

En voici un qui est digné, si on l'en croit, de l'ignorance de mon père & de la mienne. Un million de bouches de tout état, de tout sexe de tout tempérament, habitants divers pays du monde, attellent par pure reconnoissance devoir . la vie à la Poudre purgative dont mon père est Pauteur, & qu'elle les a guéris des diverfes ma-· ladies dont elles étoient atteintes. Sur ces té-: moignages · non équivoques que j'ai rendu publics, je tire cette conséquence démontrée par une expérience de plus de 60. ans ; donc les différentes maladies dont l'homme est travaillé, ayant été guéries par un feul reméde, il faut de nécessité que la cause qui les produit soit la même, & qu'elle procéde des humeurs non filtrées & arrêtées que le reméde a évacuées . & des obstructions & mauvais levains qu'il a détruits. Mon ignorance, guidée par l'empressement que j'ai d'être utile à mes femblables, m'a fait qualifier du nom d'universel ce reméde, qui, sans jamais nuire, détruit journellement la cause générale des maladies. Pouvois-je en honneur & en confeience taire & ne pas mettre dans tout fon jour, ce que l'expérience la plus certaine démontre ?

Ne puis-je pas affurer, malgré mon ignorance, que le Reméde universel est véritablement un compoté qui a la vertu de détruire la cause générale des maladies? Il n'y a personne, sans excepter l'anonyme, qui n'en soit instruit.

Faut-il être bien favant pour conclure, ainsi que je l'ai fait dans la Médecine universelle, qu'une expérience non interrompue de plus de 60. ans, ayant démontré que le Reméde universel a détruit la cause générale des maladies sans jamais nuire, on doit en user dans tous les cas, jusques à ce qu'on ait été assez heureux d'en découvrir d'aussi essicace?

Faut-îl être bien favant pour connoître que c'est à l'expérience que la Médecine doit toutes

Qui ne fait que les anciens livres de Médecine, comme les nouveaux, ne font qu'un composé de ce que l'expérience a démontré? Ne doiton pas à l'expérience des plus habiles Médecins les lumières dont la Médecine est enrichie?

N'a-t-on pas cru, & ne croit on pas journellement cette expérience que les Journaux & les Gazettes de Médecine rapportent? Cette expérience, dis-je, attefée par une feule personne, & réitérée deux ou trois fois sur le même genre de maladie.

Pourquoi donc, pour adopter la mauvaise foi de l'anonyme, les Médecins, les Chirurgiens, les Apoticaires, & tout homme qui aura le sens commun, ne croiront - ils pas à l'expérience non

interrompue depuis plus de 60. ans?

Pourquoi ne croira - t - on pas cette expérience qui a été faite, & est journellement confirmée dans tous les pays du monde par des Médecins, par des Chirurgiens, par des Apoticaires, & autres personnes de tout état, de tout sexe, de tout tempérament, habitants divers climats, &

atteints de différentes maladies ?

Pourquoi ne croira-t-on pas toutes ces personnes qui attestent par pure reconnoissance devoir leur vie & leur fanté à Dieu, à ce reméde, & à celui qui a été assez heureux d'en faire la découverte ? Y a t-il rien de plus certain & de plus démontré sur la terre que l'efficacité du reméde universel ! Fut-il jamais une découverte si généralement utile à l'homme ! Si les loix nous ordonnent de croire ce que deux témoins de bonne soi attestent, n'est-on pas tenu de croire, & ne faut-il pas avoir perdu le sens commun ou être de mauvaise soi, pour ne pas croire les es-

249

fets merveilleux qu'un million de témoins attestent avoir vû & avoir ressenti du reméde universel?

L'anonyme nie avec une audace fans égale l'existence des guérisons qu'il trouve miraculeuses, & qui conséquemment, dit-il, n'ont pû

être l'effet d'un reméde, &c.

Il ne voit pas qu'il a fait dans ce moment le plus grand éloge du reméde universel, & qu'il sera vrai de dire qu'il est véritablement universel, jusques à ce que l'anonyme & ceux qui penseront comme lui, ayent pris la peine de constater la fausseté des lettres rendues publiques. Hoc opus hie labor est.

#### LETTRE

De Mr. de Chevy, ancien élève de feu Mr. Fetit, célébre Chirurgien de Paris, ancien Chirurgien commensal de feu S. A. S. Mgr. le Duc d'Orleans, Médecin & Chirurgien pensionnaire des Etats de Bretagne, à Mr. Roux, Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris, sur la fausseté de l'observation du Sr. Roussin, Médecin de Rennes, publice dans le Journal de Médecine du mois de Décembre 1763contre la Poudre d'Ailbaud.

#### MONSIEUR,

L'Amour de la vérité & le bien de l'humanité m'obligent à vous faire part de deux copies de deux attestations juridiques entièrement opposées à la Lettre que Mr. Roussin

Docteur en Médecine & aggrégé au Collège des Médecins de Rennes, vous pria d'inférer dans le Journal du mois dernier dont vous êtes l'Auteur.

R Ien ne m'a plus furpris que de voir mon nom dans le Journal de Médecine sans nulle participation de ma part : je ne puis me difpenser d'attester que la Poudre de Mr. Ailhaud n'a pas fait fur moi les effets qu'on annonce. Depuis plusieurs années j'avois à la lévre supérieure une éruption dartreuse, on me confeilla l'usage d'une pommade qui renvoya l'humeur. Je ne fus pas long-temps sans en ressentir de grandes incommodités; il me vint un dégoût général, un mal-aife confidérable, des palpitations de cœur, des envies de vomir qui m'annonçoient une maladie fé-» rieuse : en cet état, un de mes amis me conseilla l'usage de la poudre de Mr. Ailhaud, je n'en pris qu'une feule dose qui me purgea sans aucune douleur : néanmoins la maladie qui avoit déjà fait des grands progrès continua & degénera en fluxion de poitrine, maladie que j'avois effuyé deux autres fois dans les années précédentes; je ne me trouvai mieux que lorique l'humeur reparut & reprit son siège ordinaire. J'ai depuis conseillé l'ufage de la poudre à plusieurs, qui n'en ont éprouvé que de très bons effets, ce que je certifie véritable. A Rennes, ce 10. Janvier 1764.

### Signé, L. M. Texier, Curé de St. Georges.

J E foussigné, Recteur de la Paroisse de St. Aubin de Rennes en Bretagne, certifie à qui il appartiendra, que tous ceux qui ont fait usage des Poudres de Mr. Ailhaud à ma connoissance en ont éprouvé les plus heureux estrets, & que plusseurs maladies opiniâtres & déseipérées ont cédé à l'efficacité de ce reméde, & que je suis en état de nommer les perfonnes pour en donner une preuve convaincante. En foi de quoi j'ai délivré le présent

Médecine universelle. 251 pour servir en tant que besoin sera. A Rennes, le 10. Janvier 1764.

Signé, A. J. Mongodin, Recteur de la Paroiffe de St. Aubin de Rennes.

"Nous René-Joseph Pierre Jehannin, Sr. de Laville, Conseiller du Roi & son juge"Magistrat en la Sénéchaussée & Siège Présidat de Rennes, certifions à qui il appartiendra que la signature ci-dessus apposée est la véritable signature du Sr. Mongodin, Recteur de la Paroisse de St. Aubin de cette Ville, comme aussi que la signature de l'autre part apposée, est la véritable signature de l'autre part apposée, est la véritable signature du Sr. Texier, Curé de la Paroisse de St. Georges de cette Ville, & que soi doit être ajontée à l'une & l'autre signature, en soi de quoi nous avons signé le présent & y fait apposer le cachet de nos armes. A Rennes, ce 10. Janvier 1764, après midi.

#### Signé, De Laville Jehannin, gratis.

J'ajouterai, Monsieur, que Mr. Texier, Curé de la Paroisse de St. Pierre & St. George, m'ai attesté n'avoir jamais ressenti aucune attaque de: goutte, & que s'étant livré aux soins de la Faculté dans une fluxion de poitrine, maladie qui lui est familière & qu'il n'attribue qu'aux pénibles exercices auxquels son ministère en qualité de Curé l'oblige, que ces Messieurs ( dis-je ); voulurent lui perfuader que le mal des pieds. pour y avoir été faigné, étoit la goutte que le Reméde violent & corrosif, &c. (les Poudres): lui avoient occasionné, nota qu'il y a de cela 3. à 4. ans: il en a perdu l'époque parce que jamais, dit-il, je ne me fusse attendu que l'on m'eut par la suite forcé à m'en ressouvenir. Certains ménagemens, eu égard à la place qu'il! occupe & au défintéressement de son Médecin. l'ont empêché de renfermer dans son certificar: tout ce que je cite, m'en laissant le soin.

D'après tout ceci, Monfieur, vit-on jamaiss calomnie plus atroce prononcée contre un hom-

Lvi

me respectable à tant de titres, & dont la postérité la plus reculée n'oubliera l'heureuse de. converte d'un Reméde aussi spécifique dont il est l'Auteur. Si je ne craignois pas de vous ennuyer, je vous citerois d'entre toutes les cures que l'ai faites, aide du Reméde universel. des guérifons qui tiennent du miracle. Dans quelque temps elles seront imprimées, & comme je fais profession de n'avancer que le vrai. je ne crains point d'être démenti, fur tout dé-nommant les personnes, leurs qualités, les rues & les quartiers qu'elles habitent. J'en écris autant à Mr. le Baron de Castelet auguel j'envoie les deux attestations en forme, que j'ai citées ci-dessus. Ce n'est pas trop vous demander. Monfieur, que de vous prier de les inférer dans le Journal de ce mois ; le bien de l'humanité femble l'exiger : vous ne pouvez en même temps plus obliger celui qui s'y est totalement dévoué, & gui. &c.

Signé, de Chevy, Médecin & Chirurgien des Etats de Bretagne.

A Rennes, le 10. Janvier 1764.



#### LETTRE

De Mr. de Peronne, ancien Capitaine des Bonnaventures à la Rochelle en Aunis, à Mr. Roux Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris, sur les faussetés avancées dans son Journal du mois de Décembre 1763, par le Sr. Dupuy de la Porcherie Médecin de la Rochelle contre la Poudre d'Ailhaud.

## MONSIEUR,

S I j'avois moins d'expérience des prodiges que produit journellement fur toutes espèces de maladies, la Poudre purgative de Mr. Ailhaud Médecin d'Aix en Provence, j'aurois vu avec moins de douleur dans votre Journal de Médecine du mois de Décembre dernier pag 502. que Mr. Dupuy Médecin de cette Ville, dans la lettre qu'il vous a écrit pour vous accompagner un procès-verbal d'ouverture de la femme du nominé Robert traîneur de cette Ville, attribue la mort de cette femme à une prise de Poudre d'Ailhaud, & conclut, après l'examen fait du cadavre, que cette femme est morte avec tous les symptômes d'une semme empoisonnée. D'après la lecture je désirois m'éclaircir du fait, moins par rapport à moi, qui ai l'expérience de l'efficacité de ladite Poudre, que pour tranquillifer l'esprit des amis que j'ai engagé à en faire usage. Pour y parvenir, je me transportai chez Mr. Verdier distributeur de la Poudre purgative. Avez-vous, lui dis-je, connoissance que la mort de la femme du nommé Robert ait été occasionnée par une prise de Pondre d'Ailhaud ? Non, me dit-il, Mr. Dupuy l'un de nos Médecins le prétend : cependant voyons ensemble le nommé Robert, & assurons-nous de la vérité. Quel fut notre étonnement, Monsieur, de reconnoître dans les réponses de cet homme, que le Procès-verbal du Sr. Dupuy

n'étoit dicté que par la jalousse. La reconnoisfance que je dois à Mr. Ailhaud, mon amour pour la vérité, & plus encore le bien de l'humanité, m'ont engagé de demander audit Robert une déclaration de ce qui avoit occassonné la mort de sa femme : en conséquence il se présenta chez le Sr. Nouveau Notaire, qui en a dresse l'acte que je prens la liberté de vous adresser, & de vous supplier avec la plus vive instance de le faire insérer dans votre Journal de Médecine. Le public & moi particulièrement vous en aurons une entière reconnoissance.

Je suis bien aise que cette occasion me mette à même de donner à Mr. Ailhaud des preuves publiques de toute la reconnoissance que je lui dois, & d'attester à tout le public avec la plus grande sincérité, que la Poudre purgative, dont Mr. Ailhaud a si heureusement fait la découverte, a produit non seulement sur moi, mais encore chez nombre de mes amis, les estates.

fets les plus prodigieux.

Il y a environ fix ans que je fus dangereusement malade, abandonné des Messieurs de la Faculté de cette Ville: ce fut alors que je me décidai à faire usage de ladite Poudre, qui après trois cent prises ou environ me rétablit dans ma première santé. J'ai eu depuis ce temps diverses autres maladies, comme sluxion de poitrine & fausse pleurése, toutes guéries par le seul secours de ladite Poudre. Je lui adresse comme à vous, Monsieur, une copie de l'acte dicté par le nomné Robert, & je le prie de le faire insérer dans sa première édition. J'ai l'honneur d'être, &c.

Signé, Peronne, ancien Capitaine des Bonnaventures.

A la Rochelle, le 29. Fevrier 1764.

Déclaration du nommé Robert.

P Ardevant Nous Jean Nouveau , Confeiller du Roi , Notaire , Garde-Içel en la Ville

& Gouvernement de la Rochelle fouffigné, & en présence des témoins ci - après nommés, a comparu en personne Jean Robert trasneur demeurant en cette Ville rue de l'Hôpital gé-néral de St. Louis, & faifant l'un des coins de celle des jardins, Paroisse Notre-Dame, lequel a volontairement dit & déclaré, ainsi que la vérité est audit Notaire & témoins : que feue Louise Lené sa femme ayant eu querelle au mois de Juin dernier un jour de Mardi d'après la Fête de St. Jean-Baptiste, avec une femme de cette Ville, à la grande rue où se tient d'ordinaire le marché Paroisse St. Sauveur de ladite Ville, elle avoit recu un coup d'artichaux que lui donna cette femme, dont elle fe mit si fort en colère qu'elle se blessa, ce qui fur manifesté au bout de neuf jours par un germe, étant pour lors enceinte de quatre à cinq mois; que deux ou trois jours après cette faufle couche, ladite Lené sa femme avoit imprudemment, & sans attendre son rétablissement. lavé du linge en un bassiot qui étoit dans la cour de leur maison qui lui a occasionné une inflammation dans le bas ventre avec un dépôt dont la fiévre s'est ensuivie, & qui lui a continué jusqu'à sa mort arrivée au commencement du mois d'Août dernier environ les dix à onze heures du matin ; qu'il estime que cette mort inopinée ne peut provenir que de cette fausse couche, de l'inflammation & du dénôt qui l'a suivie, & non pas d'une prise de Poudre d'Ailhaud que ledit Robert fon mari lui avoit donné à prendre dans la nuit qui a précédé fon décès, & qu'elle lui demanda avec instance, puisque premier d'avoir pris cette prise de poudre, elle souffroit des douleurs si excessives & si violentes, qu'il la croyoit morte à chaque instant, & de laquelle poudre elle avoit fait au besoin plusieurs sois usage, s'en étant toujours bien trouvée, & en faisoit même prendre quelquefois à lui, dit Robert son mari, qui déclare aussi en outre, comme la vérité est, que pendant toute la maladie de ladite feue Lené la femme, elle n'a point été saignée du

tout, & qu'elle n'étoit âgée que d'environ vingt-

huir ans.

Avant ledit Jean Robert certifié & attesté être la prétente déclaration fincère & véritable, & prêt de l'affirmer en justice loriqu'il en sera requis, & si besoin est, dont & de tout ce que desfus icelui, dit Robert, a requis acte audit Notaire qu'il lui a octroyé pour valoir & fervir ce que de raison. Fait, passe & clos à la Rochelle, étude dudit Nouveau Notaire, après midi le vingt-septième du mois de Février de l'an mil fept cent foixante-quatre environ les trois heures de relevée, le tout en présence des Srs. Thomas Allemand maître Menuisier . & de Francois-Modeste Martin maître Boulanger, demeurant l'un & l'autre en cette Ville, rue de la Ferté, Paroisse St. Sauveur, témoins à ce requis qui ont figné avec ledit Notaire; & quant audit Robert, il a déclaré ne savoir signer de ce dûment enquis & interpellé par ledit Notaire après lecture faite. La minute des préfentes demeurce audit Notaire, est signée, Thomas Allemand, François Martin, & Nouveau Notaire Royal, & contrôlé à la Rochelle le même jour par Pichon Commis, Signé, Nouveau Notaire. Scellé ledit jour.

Ous Pierre-Etienne-Lazare Griffon, Ecuyer Seigneur des Motes, Romagué, Mezeron, Pouthefieres, &c. Lieutenant-Général de la Sénéchaussée de la Rochelle, certifions que la signature ci dessus est celle de Nouveau Notaire Royal en cette Ville, à laquelle foi doit être ajoutée tant en jugement que hors. Donné à la Rochelle en notre hôtel le vingt-neuf Février mil sept cent soixante-quatre. Signé, Griffon.

#### LETTRE

De Mr. de Chevy, Médecin & Chirurgien des Etats de Bretagne, à Mr. Roux, Doîteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris, sur les faussets avancées dans son Journal du mois de Décembre 1763, par le Sr. Dupuy de la Porcherie, Médecin de la Rochelle, contre la Poudre d'Ailhaud.

### MONSIEUR,

JE reçois dans l'instant la copie d'une Lettre de Mr. Dupuy de la Porcherie Médecin à la Rochelle, lettre que vous avez en la complaifance d'insérer dans votre Journal' de Médecine malgré l'indécence &c les termes pen mésurés qu'elle contient au vis-à-vis d'un de ses Confrères autant élevé au-dessus de lui par sa nais-

fance, que par ses rares talens.

Je mis en évidence, le 10. Janvier, la faus. seté de la Lettre de Mr. Roussin que vous aviez placée à la fuite de celle de Mr. Dupuy. Je vous priois alors d'en faire mention dans votre Journal suivant, ce que vous n'avez pas fait, & ce qui m'eut grandement surpris, si je n'a-vois pas ressecti que vous attendiez la resutation de la première, afin de ne les pas séparer comme étant à la vie près les mêmes quant aux fuites funestes du remêde universel. Comme je n'ai aucune correspondance à la Rochelle", mon dessein aussi n'est pas d'attaquer l'infidélité de la description que Mr. Dupuy fait de la maladie de cette feinme, étant bien persuadé qu'il se trouvera, si déjà elles n'ont paru, des per-fonnes assez amies de la vérité & de l'humanité pour en prendre le soin. Je me borne seulement, en bon Praticien, à blamer la manœuvre de Mr. Dupuy quant aux deux saignées du bras qu'il fit faire en deux heures à la malade, lesquelles ne pouvoient être autorisées par la tension & inflammation au bas ventre, dès

que la perte étoit considérable. Ces deux saignées faites le foir de son arrivée , 28. Juillet , l'arrêtèrent dans la nuit de son aveu, puisque le lendemain matin 29., le linge même n'étoit pas teint. Que devoit réfulter, & réfultat-il en effet de cette répercussion? Rupture de vaisseaux, & en conséquence l'extravasation du fang qu'il cite avoir trouvé à l'ouverture du cadavre en différentes parties - furtout dans la matrice. Qui est-ce qui n'a pas vu ou entendu dire (si l'on en excepte Mr. Dupuy) qu'une suppression subire dans une couche même des plus heureuses, à forniori, une fausse couche accompagnée des accidens ci - dessus mentionnés, est ordinairement suivie d'une mort prochaine si l'on n'y remédie promptement? Néanmoins Mr. Dupuy foutient le contraire , ofant avancer que le 20. la malade étoit exactement sans fiévre, & que tous les accidens avoient disparus; ensorte qu'il se prêta aux vives instances qu'elle lui fit d'une purgation, & il donna, ditil, la préférence à une eau de casse simple qui fit un prodigieux effet : voyant que sa présence n'étoit plus nécessaire, il se retira. Mais comment concilier un changement aussi prompt en bien par la cessation de tous les accidens, avec le besoin urgent qu'elle témoignoit avoir d'une purgation le même matin 29. ? Et pourquoi, si la Médecine avoit opéré de si merveilleux effets; pourquoi, dis-je, cette pauvre malheureuse obligea - t - elle son mari à lui donner une prise de la Poudre de Mr. Ailhaud après Ie départ du Médecin ? Pour moi je m'y perds, & je ne puis me retrouver qu'en disant qu'au contraire le mal alloit toujours en augmentant; ce qui fit qu'il se retira, dans la crainte d'assister à la mort de cette semme, & ce qui fit à celle-ci demander une dose de la Poudre de Mr. Ailhaud fur les effets furprenans qu'elle lui avoit vu opérer dans la personne de sa désunte maîtresse; mais malheureusement le coup de la mort étoit porté, & l'Auteur du Reméde universel n'a jamais prétendu ressusciter les morts, il foutient seulement qu'il guérira de préférence à tout autre reméde dans tous les cas possibles: je le foutiens de même d'après les heureuses expériences sans nombre que j'en ai. En pareil cas j'ai guéri à la faveur de ce spécifique, une femme agonisante, une autre d'un lait répandu; mais elles n'avoient été, & ne furent point saignées: l'on en trouvera l'explication & la guérison dans la dernière Edition de

Mr. le Baron de Castelet de 1763.

Ensin, Mr. Dupuy veut appuyer sa dissertation sit des saits qui ont tous été résutés de faccon à faire taire les antagonistes. Ses résexions sur la composition du reméde universel, qui, de son aveu, n'a pu être analysé, même par les plus experts qu'il cite, ne peuvent donc le représenter aux yeux du public que comme un bon perroquet, qui du moins a bien appris à répéter à soice de répétitions ce qu'il a lu ou entendu sans résexion. Aussi l'on ne peut douter que dès à présent il se trouve dans la classe de ceux qui ont regretté d'avoir écrit contre le Reméde universel; j'en écris autant à Mr. le Baron de Castelet.

J'ai l'honneur d'être en attendant de voir mes deux Lettres dans votre Journal prochain, &c.

Signé, De Chevy, Médecin & Chirurgien des Etats de Bretagne.

A Rennes', le 27. Mars 1764.

#### REPONSE

De Mr. de Chevy, Médecin & Chirurgien pensionnaire des Etats de Bretagne, à Mr. Roux, Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris, sur les faussetés avancées dans son Journal de Médecine du mois de Juin 1764, page 532. & suivantes.

#### MONSIEUR.

U N Jurisconsulte, qui n'étayeroit son raisonnement que sur des invectives pour faire va-

loir la bonté de sa cause, tarderoit peu à s'attirer l'indignation & le fouverain mépris, non seulement du public , mais même de tous ses Confrères. La profession de Médecin n'est pas moins noble; & cependant avec quel acharnement ne voit-on pas certains Médecins auxquels à bien plus juste titre l'on peut risposter qu'ils sont indignes d'en porter le nom; avec quel acharnement, dis-je, ne les voit-on pas vouloir déchirer à belles dents la réputation de ceux qui les surpassent en connoissances? Le Journal de ce mois dont vous êtes l'Auteur & dont ce semble, vons ne devriez faire l'office que de fidéle Rapporteur des Observations que l'on vous adresse, nous en fournit plusieurs exemples. Ce n'est pas parce que je m'y trouve compromis que je prens la défense de la vérité, vos expressions sont autant au - dessous de moi que la plume qui les trace; mais ma reconnoissance pour l'Auteur de l'admirable spécifique sur les effets merveilleux que j'en ai retiré moi-même : le bien de l'humanité, seuls guides & de mes sentimens & de ma conduite, font des motifs trop puissans pour me taire.

Et d'abord deux lettres, dites-vous, nous ont été adressées par Mr. de Chevy qui prend les titres d'ancien élève de feu Mr. Petit célébre Chirurgien de Paris, ancien Chirurgien commental de feu S. A. S. Mgr. le Duc d'Orléans, Médecin & Chirurgien des Etats de Bretagne. Quel est l'homme affez impudent pour s'attribuer en public des titres dont il n'est pas décoré? Mais puisque vous semblez en douter, il me sussit de vous renvoyer à l'Illustrissime Mr. de Morand, Médecin & Chirurgien connu de toute l'Europe, tant par les succès inespérés de ses opérations que par la sublimité de son esprit; il vous dira que f'ai suivi exactement ses cours à St. Côme, qu'il m'a vu pendant plusieurs années chez seu Mr. Petit, qu'au retour de me faire graduer Médecin l'an 1752, je lui laissai une observation chirurgicale dont Mr. Andouillé, Secrétaire de l'Académie de Chirurgie pour les correspondances, me fit ses remercîmens. A l'égard de la charge de Chirurgien commensal de seu S. A. S. Mgr. le Duc d'Orléans; le feu Prince voulut bien m'en gratifier en 1742, en faveur du mariage que j'avois contracté avec une jeune Demoiselle, fille d'un des anciens Officiers de fa maison, & à laquelle il s'intéressoit au point d'avoir confulté feu Mr. Petit sur ma capacité avant de me l'accorder. Si ce grand Maître ne m'eût pas rendu, comme il le fit, la justice que je m'étois efforcé de mériter chez lui, le feu Prince, dont la mémoire sera à jamais recommandable & recommandée, ne m'eût pas envoyé en 1741. dans l'un de fes appanages (Villers-Cotterets) au fujet d'une maladie épidemique qui y regnoit alors (fiévre maligne, fcorbutique & pourpreufe ) & qui céda à mes foins après l'avoir estuyée moi-même; il est vrai que je n'appris pas de feu Mr. Petit à guérir toutes sortes de maladies par un feul médicament parce qu'il l'ignoroit lui-même.

En 1744. désirant de préférence rendre mes fervices à ma patrie, avec la permission du feu Prince je m'y rendis, & j'y sus nommé Chirurgien pensionnaire des Etats de Bretagne. Ces titres ne sont donc pas supposés. Nunc su quis es, pour m'oser traiter d'empyrique sans me connoître? qui ne voit l'assuce qui vous sait parle? & qui sont ceux qui liront votre Journal sans en être indignés, sussemble le plus opposés.

sés au Reméde universel!

Vous ajoûtez que je suis le distributeur des Poudres du Sr. Ailhaud; le mot de Monsieur ne seroit pas trop pour vous comme pour bien d'autres. En cela vous déguisez encore la vérité, puisqu'un respectable Avocat de cette Ville (Mr. le Favre de la Cochardiere) n'a pas cru se déshonorer en remplaçant Mr. son Frère de la Commerais qui depuis vingt ans tenoit le Bureau, & qui ne l'a cédé que parce qu'il a été pourvu d'un Entrepôt de Tabac éloigné de quatre lieues de cette Ville (Guichen) Je ne les distribue donc qu'aux malades qui me consultent, & dans le cas où la Médecine ordinaire n'y voit goutte.

Je réussis, c'en est assez pour m'attirer à dos

ceux qui se disent les premiers Maîtres de l'Art. En vérité où est la bonne soi, qui cependant, dans notre état, devroit l'emporter sur tous les autres, puisque nous avons entre les mains & da bourie & la vie de ceux qui nous consultent

Vous continuez vos infultes en difant que i'ai défiguré l'Observation de Mr. Dupuy par mon peu d'expérience en Médecine : conféquemment vous avez cru pouvoir vous dispenser d'inférer dans votre Journal ma feconde Lettre; j'en laifse le jugement à porter aux personnes impartiales qui voudront bien prendre la peine de la lire dans la nouvelle Edition que Mr. le Baron de Castelet m'a annoncé être sous la presse : elle est conçue dans les mêmes termes que ceux que je vous ai adressé, parce qu'à l'instar de ce grand homme & de ses partisans je ne veux avancer que le vrai & toujours avec la décence qui doit être inséparable d'un Ecrivain. Il est vrai que jointe à la Lettle de Mr. de Peronne elle écrafoit Mr. Dupny, & j'insisterai toujours sur son impéritie, s'il insiste à soutenir ce qui a été démontré juridiquement faux, favoir que cette femme eut été saignée deux fois en deux heures par son ordre dans une inflammation du bas ventre à la suite d'une fausse couche accompagnée d'une perte considérable, & en cela je ne serai démenti d'aucun bon Praticien. Que n'a-t'on pas déjà dit & que ne dira-t-on pas , lorsqu'on vous verra défigurer vous-même l'attestation de Mr. Texier, en difant qu'il fit ufage d'une poudre qui renvoya l'humeur, au lieu qu'il marque expressément une pommade? Vous êtes surpris qu'une seule prife de la Poudre de Mr. Ailhaud, qui le purgea sans douleur & à laquelle il se borna, n'ait pas arrêté fur le champ le progrès du mal. Ici vous faites dire de vous ce que l'on dira par tout ailleurs, que vous ne favez de quoi remplir votre Journal, puisque vous y reprenez même jusqu'au defaut d'ortografie d'un homme selon toute apparence non lettré.

Vous citez encore la guérifon de Mr. de Peronne d'une maladie désespérée avec trois cent prises de la Poudre, Quel est le malade, dites-

vous, qui dans le cours d'une maladie prendroit trois cent purgations qui lui seroient prescrites par un Médecin ? Je conviens avec vous que toure autre médecine que celle de Mr. le Baron de Castelet réitérée autant de fois, terrasseroit au moins deux cent malades, au lieu qu'avec cet admirable spécifique les maladies les plus désetpérées, (pourvu toute fois qu'il se trouve de la ressource du côté du sujet, ) sont guéries. C'estlà fon efficacité, & chaque jour les malades, loin de se trouver affoiblis, reprennent des forces par l'évacuation des humeurs non filtrées & arrêtées qui occasionnoient leurs maladies. Le nombre infini de certificats des personnes les plus respectables & les plus qualifiées, ne laisse sur cela rien de suspect; mais, ajoutez-vous, ces trois cent prifes d'un reméde si merveilleux n'ont pas empêché que dans l'espace de six ans il n'air eu diverses maladies qu'il caractérise de fluxion de poitrine & de fausse pleurésie, car la Poudre en rétablissant la fanté a aussi le privilège d'apprendre à connoître les maladies.

Retorqueo argumentum : Le plus célébre Médecia, reconnu pour tel, est appelé dans une maladie dangereuse pour laquelle il a recours aux saignées plus ou moins répétées selon qu'il le juge nécessaire, il met en usage les purgatifs & les boissons de toute espèce; ensin il vient à bout de guérir fon malade; un an ou dix-huit mois après plus ou moins il retombe dans des maladies d'une autre espèce : dira-t-on que ce Médecin est un ignorant parce qu'il devoit les prévoir & guérir une bonne fois pour toujours ?

Quelle ridiculité!

Le nommé Robert, continuez-vous, traîneur à la Rochelle, a connu & pu certifier que l'imprudence que sa femme avoit commisé deux ou trois jours après une fausse couche, de laver du linge dans fa cour, lui avoit attiré une inflammation dans le bas ventre avec un dépôt que trois Médecins & un Chirurgien chargés juridiquement de faire l'ouverture de son cadavre n'ont pas eu le talent d'appercevoir. Ceci est contradictoirement opposé à l'observation que

Mr. Dupuy en fait, disant qu'à l'ouverture du cadavre ils ont trouvé du sang épanché en dissérentes parties du corps & furtout dans la matrice, & ils ont estimé la quantité dans cette partie à quarte livres pesant. Que l'on interroge le dernier elève en Chirurgie, & qu'on lui demande ce que c'est qu'un dépôt & ce qui le forme? Il répondra que c'est un sang épanché en telle ou telle partie du corps. Conciliez - vous donc, Messieurs, avant d'écrire, si vous voulez éviter la répréhension de ceux qui liront vos écrits.

Vos réflexions, à la suite de vos observations, amusent beaucoup les personnes sensées, leur faisant dire que des gens qui se noient se prennent à toutes branches sans toute sois pouvoir sortir du précipice où ils ont eu le malheur de tomber. Permettez que je vous observe en sinissant que vous faites reparostre sur la scène des noms illustres MM. Thiery, Delamaziere, Tisfot & Vandermonde, qui, depuis les réponses concluantes contre eux, ont gardé le silence.

J'ai l'honneur d'être, fans rancune, Monfieur, &c. J'en écris autant à Mr. le Baron de Caste-let, afin qu'il place cette réponse comme supplé-

ment à sa nouvelle Edition.

Signé, De Chevy, ancien élève de feu Mr. Petit, ancien Chirurgien commensal de feu S. A. S. Mgr. le Duc d'Orleans, Médecin & Chirurgien pensionnaire des Etats de Bretagne.

A Rennes, le 9. Juin 1764.

FIN.



# TABLE

# ALPHABÉTIQUE

Des Maladies guéries par le Reméde Universel, contenues dans ce Volume & dans les quatre Recueils imprimés en 1755. 1762. 1763. & 1764.

Les chiffres qui suivent les noms des Maladies désignent les Pages de ce Livre, celles après la Lettre A marquent le Traité imprimé en 1755, celles après la Lettre B indiquent la Médecine Universelle, édition de 1762. celles après la Lettre C désignent le Recueil de 1763. & celles après la Lettre D marquent le Recueil de 1764.

A Battement, A Page 122. 153. 156 C 45. 151. D 135. 137. 208 Abcès, A 34.64.69.130.B 121.123 C 31.56 Abcès aux bourses, B 89 Abcès au cerveau, B 211 Abcès au corps, C so

| 266 Table alphabétique                             |
|----------------------------------------------------|
| Abcès au côté, C55. D13                            |
| Abcès considérables aux fesses & à l               |
| cui/e.                                             |
| Abcès sous l'épaule, D 19                          |
| Abcès glandineux, 141. C 22.                       |
| Abcès & grosseurs aux testicules, D 20             |
| Abces interne, A 93. D 12                          |
| Abcès dans les intestins, B 261. C 26.             |
| Abcès considérable rendu par le nez, 18:           |
| Abcès dans le poumon, B 22                         |
| Abcès aux reins, 84. 109. B 218. 26.               |
| C 19                                               |
| Abcès au-dessus de la tête, B 49                   |
| Abcès dans la tête, 109. B 330. C 19               |
| D 20:                                              |
| Abcès au téton, C20                                |
| Abcès dans la vessie, A 14                         |
| Accablement, C 116. 133. 148. 160. I               |
| 128                                                |
| Accès de siévre. Voyez siévre.                     |
| Accès de folie. V. folie.                          |
|                                                    |
| Accès de migraine périodique & héré ditaire, D 12: |
| Assident initatione V initation                    |
| Accidens épileptiques. V. épilepsie.               |
| Accouchement, 141. B 304. 329. C 6                 |
| 77. 120. D 68. 93. 200                             |
| Affaissement de tout le corps, C 67. 68            |
| 141. 182. D 134. 146                               |
| Affections hypocondriaques. V. hypocon             |
| drie.                                              |

| des maladies avec leurs guérisons. 267                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affection mélancolique, A 207                                                                                         |
| Agitation continuelle, B 282                                                                                          |
| Agonie, 259. D 186                                                                                                    |
| Affection mélancolique, A 207<br>Agitation continuelle, B 282<br>Agonie, 259. D 186<br>Aigreur, B 156. 291. 302. C 92 |
| Aigreur scorbutique, B 294                                                                                            |
| Altération, C 46. D 135. 208                                                                                          |
| Aigreur scorbutique, B 294<br>Altération, C 46. D 135. 208<br>Angelures très mauvaises, D 188                         |
| Angoisses, A 154. 159                                                                                                 |
| Anus, dartre vive à l'anus. V. dartre.                                                                                |
| Anus, fistule à l'anus. V. fistule.                                                                                   |
| Apoplexie, A 43. 63. 65. 109. 135. 142                                                                                |
| B 100. 120. 174. 247. 299. 3.4. C                                                                                     |
| 100. 115. 152. 170. D 82. 173                                                                                         |
| Apoplexie, fausse attaque d'apoplexie,                                                                                |
| B 140. C 70. D 200                                                                                                    |
| Apoplexie, atteinte d'apoplexie, D 189                                                                                |
| Apoplexie, atteinte d'apoplexie, D 189<br>Apoplexie humorale, C 101. 146                                              |
| Appésantissement de tout le corps, D 153                                                                              |
| Ardeur d'urine. V. urine.                                                                                             |
| Assoupissement, A 56. 78. 81. B 305                                                                                   |
| 309. C 21. D 112. 176. 178                                                                                            |
| Asthme, 115.128.134.140. A 113.131                                                                                    |
| 179. 218. 222. B 53. 165. 204. 209                                                                                    |
| 219. 244. 282. C 10.71. 78. 102                                                                                       |
| 198. 223. D 81. 96. 124. 203. 223                                                                                     |
| 198. 223. D 81. 96. 124. 203. 223  Asthme humide, D 170                                                               |
| Attraction de nerfs. V. nerfs.                                                                                        |
| Avortement, suites de l'avortement, A                                                                                 |
| 114                                                                                                                   |

M ij

As ventre, colique dans le bas ventre. Voyez colique. Bas ventre, douleur dans le bas ventre. V. douleur. Battement sur la tempe. V. tempe. Bile, 149. C pag. 231. D 104. 140. 142 Bile, épanchement de bile jaune, 127 C 19. 210. D 181 Bile répandue, 113. 140. 149. A 50 66.70.71.115.127.144.175.197 250. B 100. 188. 193. C 54. 174 196. 222. 231. D 119. 173 B 300. C 133 Bleffure, Bouche, chancre dans la bouche. Voyez chancre. Bouche, scorbut à la bouche. V. scorbut. Bouche séche, D 205 Bouche tournée, C 133 Bouillonnement dans le sang. V. sang. Bourdonnement,

Bourses, abcès aux bourses. V. abcès. Boutons, 99. D. 163. 175

Boutons par tout le corps, 96. A 185. 186

B 75. 220. C 125. 163. D 199 Boutons de la grosseur d'un petit pois,

Boutons, avec enflure aux jambes, 134

| des maladies avec leurs guérisons. 269                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boutons purulens, B 78' Boutons suppurans occupant la poitrine,                                                                                                                                                     |
| Boutons suppurans occupant la poitrine,                                                                                                                                                                             |
| A 71                                                                                                                                                                                                                |
| Bras gros comme la cuisse, D 201                                                                                                                                                                                    |
| Bras, crampes aux bras. V. crampes.                                                                                                                                                                                 |
| Bras, darire aux bras. V. dartre.                                                                                                                                                                                   |
| Bras, douleur aux bras. V. douleur.                                                                                                                                                                                 |
| Bras, enflure an bras. V. enflure.                                                                                                                                                                                  |
| Bras, foiblesse des bras. V. foiblesse.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                     |
| Bras, fraicheur aux bras. V. fraicheur.                                                                                                                                                                             |
| Bras, gangrène au bras. V. gangrène.                                                                                                                                                                                |
| Bras, gonflement au bras. V. gonflement.                                                                                                                                                                            |
| Bras, lait répandu au bras. V. lait.                                                                                                                                                                                |
| Bras qui ne prenoit point de nourriture,                                                                                                                                                                            |
| CII                                                                                                                                                                                                                 |
| Bras, paralysie au bras. V. paralysie.                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                     |
| Bras, rhumatisme au bras. V. rhuma-                                                                                                                                                                                 |
| Bras, rhumatisme au bras. V. rhuma-<br>tisme.                                                                                                                                                                       |
| Bras, rhumatisme au bras. V. rhuma-<br>tisme.<br>Bras, tumeurs au bras. V. tumeurs.                                                                                                                                 |
| Bras, rhumatisme au bras. V. rhuma-<br>tisme.  Bras, tumeurs au bras. V. tumeurs.  Brisement par tout le corps, D 169                                                                                               |
| Bras, rhumatisme au bras. V. rhuma-<br>tisme.  Bras, tumeurs au bras. V. tumeurs.  Brisement par tout le corps, D 169                                                                                               |
| Bras, tumeurs au bras. V. tumeurs. Brisement par tout le corps, D 169                                                                                                                                               |
| Bras, tumeurs au bras. V. tumeurs. Brisement par tout le corps, D 169                                                                                                                                               |
| Bras, tumeurs au bras. V. tumeurs. Brisement par tout le corps, D 169                                                                                                                                               |
| Bras, tumeurs au bras. V. tumeurs. Brisement par tout le corps, D 169                                                                                                                                               |
| Bras, tumeurs au bras. V. tumeurs. Brisement par tout le corps, D 169                                                                                                                                               |
| Bras, tumeurs au bras. V. tumeurs. Brisement par tout le corps, D 169  C  Cl Alculs, ou petites pierres. V. pierres. Cancer, pag. 86. C 12  Cancer au téton. V. téton. Cancer au sein, A 206                        |
| Bras, tumeurs au bras. V. tumeurs. Brisement par tout le corps, D 169  C  Cl Alculs, ou petites pierres. V. pierres. Cancer, pag. 86. C 12 Cancer au téton. V. téton. Cancer au sein, A 206 Cancer au visage, D 143 |
| Bras, tumeurs au bras. V. tumeurs. Brisement par tout le corps, D 169  C  Cl Alculs, ou petites pierres. V. pierres. Cancer, pag. 86. C 12  Cancer au téton. V. téton. Cancer au sein, A 206                        |

| 270 Table alphabétique                                                | e.         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Catarre, B 165. 292. C 81.                                            |            |
| 72. 73                                                                |            |
| Catarre Suffoquant, 162. C 2                                          | 44. D 1.25 |
| Catarre à la tête,                                                    | C 79       |
| Cerveau, abcès au cerveau. V                                          | abcès.     |
| Cerveau, rhume de cerveau.                                            |            |
| Cerveau, transport au serveau                                         |            |
|                                                                       |            |
| Chaleur,                                                              | B 49       |
| Chaleur an dos,                                                       | D 74       |
| Chaleur excessive,                                                    | D 80       |
| Chaleur à la tête,                                                    | D 87       |
| Chancres,                                                             | B 272      |
| Chancres dans la bouche,                                              | B 289      |
| Chancre au gosier,                                                    | B 105      |
| Chancre, ou Zaratan chancren:                                         |            |
| ministration with a second second                                     |            |
| Chancre dans le nez,                                                  | B 169      |
| Chancre dans le nez,<br>Charbons, ou darcres suppura<br>Chaude-pisse, | as, A 1300 |
| Chaude-piffe,                                                         | C 99.      |
| Chute, 142. A 126. 187. 188.                                          | 189.215    |
|                                                                       | C 224      |
| Chute au dos,                                                         | C 84.      |
| Chute sur les reins, B 196. C.                                        |            |
| Cloux, ou froncles,                                                   | C 52. 53   |
| Cloux aux jambes,                                                     | B 205      |
| Cloux à la joue,                                                      | B 164      |
| Cloux suppurants,                                                     | C 182      |
| Cour, battement de cour, A                                            |            |

1.7.

| des maladies avec leurs guérisons. 271                             |
|--------------------------------------------------------------------|
| Cœur, mal de cœur, 149. B 84. C 57                                 |
| 124. 231                                                           |
| Cœur, palpitation de cœur, A 65. 84                                |
| 136. 156. 221. B 118. D 54                                         |
| Col, dartres au col. V. dartre.                                    |
| Col. fluxion au col. B. 271                                        |
| Col, fluxion au col, B. 271<br>Col, glandes au col. V. glandes.    |
| Col, gonflement de col. V. gonflement.                             |
| Col, tumeur suppurante au col. V. tu-                              |
| meur                                                               |
| meur. Colera-morbus, C 159                                         |
| Coliques, 134. 175. 195. B 60. 108                                 |
| 162. 176. 183. 202. 203. 210. 223                                  |
| 240. 245. 259. 260. 289. 328. C 30                                 |
| 71. 90. 100. 101. 186. 216. 257. D                                 |
| 76. 135. 213                                                       |
|                                                                    |
| Coliques affreuses, C 22.38.52.96.276                              |
| D 111. 116. 129. 135                                               |
| Coliques bilieuses, B 269<br>Coliques bilieuses & venteuses, A 174 |
| Conques onienjes & penienjes, A 1/4                                |
| B 140, 205, 269, D 152                                             |
| Coliques pendant les conches, B185                                 |
| Coliques d'entrailles, D 152. 207                                  |
| Coliques avec douleurs & vomissement,                              |
| A 136. D 73                                                        |
| Coliques d'estomac, 186. 193. A 51.68                              |
| 114. 172. B 81. 135. 141. 153. 163                                 |
| 243. 267. 274. C 51. 268. 275. D                                   |
| 119. 151. 152, 186                                                 |
| M iv                                                               |

```
272 Table alphabétique
Coliques habituelles, B 176
Coliques dans les intestins,
                          B 207
                       B 171. 176
Coliques de miséréré,
Coliques néphretiques, A 51.68.154
  169.174.175. B. 109.135.174.317
    C 87. 159. 173. 177. 182. D 127
Coliques dans le bas ventre, B85.C51.54
Coliques violentes, C 46. 140. 164
Coliques dans les viscères, 194
Coliques très vives, C 22. D 73. 142
Consomption,
                     B 76. 99
Constipation, A 80. 100. B 99 169. 272
              281, D 74, 101, 205
Convulsions, A 35.154.194.222. B 263
                 231. 237. 290. 304
Convulsors, mouvemens convulsifs, B 153
Convulsions violentes dans les nerfs, B 56
         D 78. 87. 88. 209
Coqueluche,
                  149. C 232 D 170
Côté, abies au côté. V. abces.
Côté, douleur de côté. V. douleur.
Côté, mal de côté, A 150 B 213. 291
  306.326. C15.107.122 D 128.169
Côté, point de côté. V. point.
Con. hes ,
                            D 126
Couches, effets salutaires pendant les cou-
            C. 171. D 165
Conches, fausses conches, B 150. 199
                     C 144. D 1650
```

```
des maladies avec leurs guérisons. 273
Couches, suite de couches, 189. B 61, 79
  89. 130. 139. 192. 203. 215. 227
  259. 263. 298. 329. C 13. 20. 67
                122. 131. 272 D 165
Couches, Suppression pendant les couches,
                        B 199. C 13
Couleurs, pâles couleurs. V. jannisse.
Coup de soleil,
                               B 260
Cours de ventre. V. ventre.
Courtesse d'haleine. V. asthme.
Crachats colants, A 210. B 270
Crachats puants,
                               C 26
Crachement de pourriture sanguinolente,
Crachement de pus, A 105. 122. B 76
  80. 122. 127. 230. C 31. D 77. 81
                          108. 184
Crachats sanguinolens, A 83. B 270. C
                      26. 538. D'127
Crachement de sang, 41. 115. 141. 175
  A 48. 105. 184. 185. 220. B 50. 60
  69. 76. 79. 80. 96. 99. 102. 111. 122
  127. 161. 170. 185. 203. 216. 230
  270. 284. 287. 291. 300. 315. 323
   230. C 23. 31. 82. 102. 117. 122
   139. 144. 146. 198. 224. 257. D 73
   81. 96. 108. 116. 121. 145. 168
                       174. 184. 199
Crachement de sang pourri, C 75.118
                        - M v
```

| Table alphabériana                                                |
|-------------------------------------------------------------------|
| 274 Table alphabétique Crampes, A 112                             |
| C                                                                 |
| Crampes d'eltomac. A 220                                          |
| Crampes aux jambes, B125.C108                                     |
| Cuisse, dartre sur la cuisse. V. dartre.                          |
| Cuisse, douleur dans la cuisse. V. douleur.                       |
| Cuisse, enflure aux cuisses. V. enflure.                          |
| Cuisse, loupe chancreuse aux cuisses. V.                          |
| lonpe.                                                            |
| D                                                                 |
| D Artres, pag. 137. A 112. 130<br>B. 66. 73. 88. 154. 167. 300. C |
| B. 66. 73. 88. 154. 167. 300. C                                   |
| 111. 219                                                          |
| Dartre maligne à l'anus, avec un rhu-                             |
| matisme aux reins, A 134                                          |
| Dartre vive à l'anus, B84                                         |
| Dartre au bras, B 173. C 162                                      |
| Durire un coi,                                                    |
| Dartre sur tout le corps, D 175                                   |
| Dartre sur la cuisse, 118. B 254. 292                             |
| C 201. D 118                                                      |
| Dartre an dos,  B 281                                             |
| Dartre, éruption dartreuse, D 54                                  |
| Dartres farineuses, C44 Dartres au front, B281                    |
|                                                                   |
| Dartres aux jambes, B 287 Dartres aux joues, B 287                |
|                                                                   |
| Dartres à la levre, D 118 Dartres sur les mains, 128, B 98. 292   |
| C. 210                                                            |
|                                                                   |

| des maladies avec leurs guérisons. 275 |
|----------------------------------------|
| Dartres sur le nombril, 118. B 254. C  |
| 107                                    |
| Dartres aux oreilles, B 287            |
| Dartres sur la poitrine, B 281         |
| Dartres rougeatres, C 44               |
| Dartre sur le ventre, A 57. B. 254. C  |
| 107                                    |
| Darcres an visage, A 113               |
| Dartres vives, C 21.62                 |
| Dégoût, 128. 140. 141. 144. 152. 156   |
| 176.195. A 74. 77. 80. 94. 106. 115    |
| 124. 132. 134. 155. 166. 171. B48      |
| 54. 69. 70. 73. 76. 84. 98. 106. 120   |
| 125. 141. 147. 160. 165. 179. 204      |
| 215. 222. 241. 242. 243. 252. 266      |
| 267. 269. 270. 271. 273. 281. 282      |
| 284. 286. 290. 294. 295. 318. C 14     |
| 15.30.43.47.57.59.61.66.67             |
| 72. 73. 74. 96. 101. 102. 103. 105     |
| 107. 111. 118. 121. 122. 123. 124.     |
| 141. 145. 148. 164. 165. 181. 183      |
| 185. 187. 210. 226. 239. 244. 277      |
| D 54.65.72.73.75.77.78.79.80           |
| 86. 89. 92. 94. 99. 104. 109. 111      |
| 129. 133. 134. 135. 140. 142. 146      |
| 163. 169. 173. 174. 192. 200. 207      |
| 208. 213                               |
| Dégoût général, 194.C 35.89.104.145    |
| Degont universel,                      |
| M vi                                   |
| 27m · 7 § j                            |

| 276 Table alphabétique                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Défaillance, 134. B 246. 247. 314. C                                                                                                                   |
| 170                                                                                                                                                    |
| Défaut de respiration, 155. C 75. 95                                                                                                                   |
| 153. 217. 238.D 76. 80. 84. 85. 125                                                                                                                    |
| 135.154. 200. 209                                                                                                                                      |
| Délire, A 67. B 60. 62. 213. 257. 309                                                                                                                  |
| C 18, 95, 142, D 202                                                                                                                                   |
| Démangeaison par tout le corps, B 296                                                                                                                  |
| Démangeaison aux pieds; B 173                                                                                                                          |
| Dents, mal de dents, D 128. 135                                                                                                                        |
| Dents noires, C94. 95. D 166                                                                                                                           |
| Démangeaison par tont le corps, B 296 Démangeaison aux pieds, B 173 Dents, mal de dents, D 128. 135 Dents noires, C 94. 95. D 166 Dépôts, B 124. D 145 |
| Depois in ies aines, in la cuille, & in                                                                                                                |
| · les jambes, '61 A 34                                                                                                                                 |
| Dépôts sous l'aisselle, Di 198<br>Dépôts aux bras, °C 162. Di 193                                                                                      |
| Depôts aux bras, C 162. D 193                                                                                                                          |
| Dépôts au-dessus des côtes, B87                                                                                                                        |
| Dépôt extraordinaire, D 193                                                                                                                            |
| Dépôt de gluires à un genon & au pied,                                                                                                                 |
| Dépôt dans l'estomac; B 149<br>Dépôt d'humeurs, A 222                                                                                                  |
| Dépôt dans l'estomac; B 149                                                                                                                            |
| Dépôt d'humeurs, A 222                                                                                                                                 |
| Dépôt d'humeurs dans le bas ventre, A88                                                                                                                |
| Dépôt sur la jambe, A 25                                                                                                                               |
| Dépôt sur la poirrine, B 313                                                                                                                           |
| Dérangement d'estomac. V. estomac.                                                                                                                     |
| Dérangement des menstrues. V. menstrues.                                                                                                               |
| Dévoiement, A 129. 184 B 125. 148                                                                                                                      |
| 192. 215. 245. 284. 289. C 21. 22                                                                                                                      |

```
des maladies avec leurs guérisons. 277'
           78. 106. 107. D 123. 137
Dévoiement d'estomac, B 264. 301. C
Dévoiement par le haut & par le bas,
                    B 250
Dévoiement de sang,
Diarrhée, A 75. 205. B 62. 135. 157
1259. C 101. D 103. 165. 207
Difficulté de cracher, B 287
Difficulté d'uriner, A 70. 142
Dysenterie, 86. 175. A 134. 145. 166
B 60. 86. 125. 148. 182. 208. 245
267. 260. 265. 268. 269. 270. 271
C. 12. 58. 59. 71. 91. 105. 107. 176
179.257. D 94. 103. 109. 126. 137
 138. 141. 142. 158. 162. 172. 173
               187. 189. 201. 216
Dyssenterie avec sièvre & syncope, 134
Donleurs, A 39. 40. 87. 89. 104. 105
  111. 113. 124. 125. 194. 229. B75
  102. 118. 135. 141. 169. 176. 179
  207. 209. 224. 271. 286. C 105. 107
             108. 113. 257. D 69.77
Douleurs aignes, C 14. D 88
Douleurs aigues en urinant, A 161
Douleur dans la trachée artère, B 143
Donleur au bras, A 191. B 43. 47. C
  36. 78. 105. 106. 112. 140. 174. D
                          132. 166
```

| Douleur s catarreuses, C 49 Douleur au cerveau, C 25 Douleur au cœur, C 26 Douleur au cœur, C 26 Douleur au col, C 67. 139 Douleur dans tout le corps, B 248. 306 C 26. 50. 100. D 114. 134. 135. 163 Douleur de côté, 155. 156. A 125. 129 173. 221. 222. B 70. 77. 131. 145. 204. 258. C 63. 68. 102. 104. 106. 107. 121. 138. 139. 140. 152. 238. D 93. 121 160. 218 Douleur aux suisses, A 35. 167. B 265 C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160. Douleurs & cuison dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134. Douleur au dos, B 121. D 291 Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272. 273. 298. C 53. 140 Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218 Douleur d'estomac & dans le foie, A 125 Douleur au fondement, D 103. Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur de goutte, 84. A 215. C 49 Douleur d'a la hanche, C 85 | 278 Table alphabétique                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| Douleur au cerveau, C 25 Douleur au cœur, C 26 Douleur au col, C 67. 139 Douleur dans tout le corps, B 248. 306 C 26. 50. 100. D 114. 134. 135. 163 Douleur de côté, 155. 156. A 125. 129 173. 221. 222. B 70. 77. 131. 145. 204 258. C 63. 68. 102. 104. 106. 107. 121 138. 139. 140. 152. 238. D 93. 121 160. 218 Douleur aux suisses, A 35. 167. B 265 C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160 Douleurs & cuison dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134 Douleur au dos, B 121. D 291 Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272 273. 298. C 53. 140 Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 236 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218 Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, Douleur d'estomac & dans le foie, A 125 Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                         |                                           | 9" |
| Douleur au cœur, G. G. 67. 139. Douleur dans tout le corps, B 248. 306. C 26. 50. 100. D 114. 134. 135. 163. Douleur de côté, 155. 156. A 125. 129. 173. 221. 222. B 70. 77. 131. 145. 204. 258. C 63. 68. 102. 104. 106. 107. 121. 138. 139. 140. 152. 238. D 93. 121. 160. 218. Douleur aux suisses, A 35. 167. B 265. C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160. Douleurs & cuisson dans les parties, A 99. Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134. Douleur au dos, B 121. D 291. Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272. 273. 298. C 53. 140. Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125. 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230. B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271. 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134. 135. 180. 218. Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194. Douleur d'estomac & dans le foie, A 125. Douleur au genou, B 273. C 135. Douleur au genou, B 273. C 135. Douleur au genou, B 273. C 135. Douleur de goutte, 84. A 215. C 49.   | Donleur au cerveau, C2                    |    |
| Douleur au col, Douleur dans tout le corps, B 248. 306. C 26. 50. 100. D 114. 134. 135. 163 Douleur de côté, 155. 156. A 125. 129 173. 221. 222. B 70. 77. 131. 145. 204 258. C 63. 68. 102. 104. 106. 107. 121 138. 139. 140. 152. 238. D 93. 121 160. 218 Douleur aux suisses, A 35. 167. B 265 C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160. Douleurs & cuison dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134. Douleur au dos, B 121. D 291 Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272. 273. 298. C 53. 140 Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 236 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218 Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194. Douleur d'estomac & dans le foie, A 125 Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                        | Douleur au cœur, C2                       | 6. |
| C 26. 50. 100. D 114. 134. 135. 163  Douleur de côté, 155. 156. A 125. 129 173. 221. 222. B 70. 77. 131. 145. 204 258. C 63. 68. 102. 104. 106. 107. 121 138. 139. 140. 152. 238. D 93. 121 160. 218  Douleur aux suisses, A 35. 167. B 265 C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160.  Douleurs & cuison dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134.  Douleur au dos, B 121. D 291  Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272. 273. 298. C 53. 140  Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218  Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, Douleur à l'orisce de l'estomac, C 86. 87  Douleur au genou, B 273. C 135  Douleur au genou, B 273. C 135  Douleur au genou, B 273. C 135  Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                          | Douleur au col, C 67.13                   | 9: |
| Douleur de côté, 155. 156. A 125. 129 173. 221. 212. B 70. 77. 131. 145. 204 258. C 63. 68. 102. 104. 106. 107. 121 138. 139. 140. 152. 238. D 93. 121 160. 218  Douleur aux suisses, A 35. 167. B 265 C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160  Douleurs & cuisson dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134  Douleur au dos, B 121. D 291  Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272 273. 298. C 53. 140  Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218  Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194.  Douleur d'estomac & dans le foie, A 125 Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                              | Douleur dans tout le corps, B 248.30      | 6. |
| Douleur de côté, 155. 156. A 125. 129 173. 221. 212. B 70. 77. 131. 145. 204 258. C 63. 68. 102. 104. 106. 107. 121 138. 139. 140. 152. 238. D 93. 121 160. 218  Douleur aux suisses, A 35. 167. B 265 C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160  Douleurs & cuisson dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134  Douleur au dos, B 121. D 291  Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272 273. 298. C 53. 140  Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218  Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194.  Douleur d'estomac & dans le foie, A 125 Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                              | C 26. 50. 100. D 114. 134, 135. 16        | 3: |
| 173. 221. 222. B70. 77. 131. 145. 204 258. C 63. 68. 102. 104. 106. 107. 121 138. 139. 140. 152. 238. D 93. 121 160. 218  Douleur aux suisses, A 35. 167. B 265 C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160  Douleurs & cuisson dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134  Douleur au dos, B 121. D 291  Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272 273. 298. C 53. 140  Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218  Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, Douleur à l'orisce de l'estomac, C 86. 87  Douleur au genou, Douleur au genou, B 273. C 135  Douleur au genou, B 273. C 135  Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                      | Donleur de côté, 155. 156. A 125. 12      | 9  |
| 258. C 63. 68. 102. 104. 106. 107. 121 138. 139. 140. 152. 238. D 93. 121 160. 218  Douleur aux suisses, A 35. 167. B 265 C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160.  Douleurs & cuisson dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134.  Douleur au dos, B 121. D 291 Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272.  273. 298. C 53. 140  Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218  Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194.  Douleur à l'orisce de l'estomac, C 86. 87  Douleur au fondement, D 103.  Douleur au genou, B 273. C 135  Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                     | 173. 221. 222. B 70. 77. 131. 145. 20     | 40 |
| 138. 139. 140. 152. 238. D 93. 121 160. 218  Douleur aux suisses, A 35. 167. B 265 C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160.  Douleurs & cuisson dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134.  Douleur au dos, B 121. D 291 Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272.  273. 298. C 53. 140  Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218  Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194.  Douleur à l'orifice de l'estomas, C 86. 87  Douleur au fondement, D 103.  Douleur au genou, B 273. C 135  Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |    |
| Douleur aux suisses, A 35. 167. B 265 C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160 Douleurs & cuisson dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134 Douleur au dos, B 121. D 291 Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272 273. 298. C 53. 140 Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218 Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194. Douleur à l'orifice de l'estomas, C 86. 87 Douleur au fondement, D 103. Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |    |
| C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160. Douleurs & cuison dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134. Douleur au dos, B 121. D 291 Douleur à l'épaulé, A 191. B 121. 272. 273. 298. C 53. 140 Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125. 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230. B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271. 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134. 135. 180. 218 Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194. Douleur à l'oristee de l'estomac, C 86. 87. Douleur au genou, B 273. C 135. Douleur au genou, B 273. C 135. Douleur de goutte, 84. A 215. C 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 160. 24                                 | 8  |
| C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 160. Douleurs & cuison dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134. Douleur au dos, B 121. D 291 Douleur à l'épaulé, A 191. B 121. 272. 273. 298. C 53. 140 Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125. 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230. B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271. 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134. 135. 180. 218 Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194. Douleur à l'oristee de l'estomac, C 86. 87. Douleur au genou, B 273. C 135. Douleur au genou, B 273. C 135. Douleur de goutte, 84. A 215. C 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Douleur aux suisses, A 35. 167. B 26      | 5  |
| Douleurs & cuison dans les parties, A 99 Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134 Douleur au dos, B 121. D 291 Douleur à l'épaulé, A 191. B 121. 272 273. 298. C 53. 140 Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218 Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194. Douleur à l'oristee de l'estomac, C 86. 87 Douleur au fondement, D 103. Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C 85. 103. 145. 164. D 132. 151. 16       | 0  |
| Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104. 134. Douleur au dos, B 121. D 291. Douleur à l'épaulé, A 191. B 121. 272. 273. 298. C 53. 140. Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125. 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230. B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271. 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134. 135. 180. 218. Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194. Douleur à l'oristee de l'estomac, C 86. 87. Douleur d'estomac & dans le foie, A 125. Douleur au genou, B 273. C 135. Douleur au genou, B 273. C 135. Douleur de goutte, 84. A 215. C 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Douleurs & cuison dans les parties, A 9   | 9. |
| Douleur au dos, Douleur au dos, Douleur à l'épaule, A 191. B 121. 272. 273. 298. C 53. 140 Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 123. 134. 135. 180. 218 Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, Douleur à l'oriste de l'estomac, C 86. 87 Douleur d'estomac & dans le foie, A 125 Douleur au genou, Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Douleur d'entrailles, 95. D 103. 104.13   | 4: |
| Douleur à l'épaulé, A 191. B 121. 272. 273. 298. C 53. 140. Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125. 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230. B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271. 298. C 90. 108. D 89. 104. 129. 134. 135. 180. 218. Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194. Douleur à l'oristee de l'estomac, C 86. 87. Douleur au fondement, D 103. Douleur au genou, B 273. C 135. Douleur de goutte, 84. A 215. C 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Douleur au dos, B 121. D 29               | 1  |
| 273. 298. C 53. 140  Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218  Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194.  Douleur à l'oriste de l'estomac, C 86. 87  Douleur d'estomac & dans le foie, A 125  Douleur au genou, B 273. C 135  Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |    |
| Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 125 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230 B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218 Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, Douleur à l'oriste de l'estomac, C 86. 87 Douleur d'estomac & dans le foie, A 125 Douleur au fondement, Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |    |
| 128. 129. 136. 174. 182. 213. 220. 230. B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134. 135. 180. 218  Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194-Douleur à l'oriste de l'estomas, C 86. 87. Douleur d'estomac & dans le foie, A 125. Douleur au fondement, D 103. Douleur au genou, B 273. C 135. Douleur de goutte, 84. A 215. C 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Douleur d'estomac, A 40. 44. 82. 89. 12   | 5: |
| B 92. 161. 202. 204. 267. 269. 270. 271 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134 135. 180. 218  Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194- Douleur à l'oriste de l'estomas, C 86. 87  Douleur d'estomac & dans le soie, A 125  Douleur au fondement, D 103  Douleur au genou, B 273. C 135  Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |    |
| 298. C 90. 108. D 89. 104. 120. 134.  135. 180. 218  Douleur d'estomac accompagnée d'indigestion continuelle, A 194.  Douleur à l'oriste de l'estomac, C 86. 87  Douleur d'estomac & dans le foie, A 125  Douleur au fondement, D 103.  Douleur au genou, B 273. C 135  Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |    |
| Douleur d'estomas accompagnée d'indiges-<br>tion continuelle, A 194.<br>Douleur à l'orifice de l'estomas, C 86. 87<br>Douleur d'estomas & dans le foie, A 125<br>Douleur au fondement, D 103<br>Douleur au genou, B 273. C 135<br>Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |    |
| Douleur d'estomac accompagnée d'indiges-<br>tion continuelle, A 194.<br>Douleur à l'orifice de l'estomac, C 86. 87<br>Douleur d'estomac & dans le foie, A 125<br>Douleur au fondement, D 103<br>Douleur au genou, B 273. C 135<br>Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |    |
| tion continuelle, A 194.  Douleur à l'orifice de l'estomas, C 86. 87.  Douleur d'estomac & dans le foie, A 125.  Douleur au fondement, D 103.  Douleur au genou, B 273. C 135.  Douleur de goutte, 84. A 215. C 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Douleur d'estomac accompagnée d'indige    | f- |
| Douleur d'estomac & dans le foie, A 125 Douleur au fondement, D 103 Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tion continuelle, A 19                    | 4: |
| Douleur d'estomac & dans le foie, A 125 Douleur au fondement, D 103 Douleur au genou, B 273. C 135 Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Douleur à l'orifice de l'estomas, C 86. 8 | 7: |
| Douleur au fondement, Douleur au genou, Douleur de goutte, B 273. C 135 Bouleur de goutte, S4. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Douleur d'estomac & dans le foie, A 12    | 5  |
| Douleur de goute, B 273. C 135<br>Douleur de goute, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Douleur au fondement, D 10                |    |
| Douleur de goutte, 84. A 215. C 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Douleur au genou, B 273. C 13             | 5  |
| Douleur à la hanche, C85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Douleur de goutte, 84. A 215. C 4         | 9  |
| Douleur à la hanche, C85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Douleur goutteuse & catarrense, 9         | 0. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Douleur à la hanche, C8                   | 5  |

| des mala dies avec leurs guérifons. 279              |
|------------------------------------------------------|
| Douleurs aux jambes, A 35. B 79. 143                 |
| 270. 271. 298. C 36. 66. 84. 103. 105                |
| 116. 145. 164. D 139. 151. 161. 166.                 |
| Douleurs dans les intestins, 112                     |
| Douleurs aux mains, D 177                            |
| Douleurs dans tous les membres, B 298. C             |
| 30. 107                                              |
| Douleurs pendant les menstrues. Voyez                |
| menstrues.                                           |
| Douleurs dans les oreilles, 183. B 269. C            |
| 79. 265. D 135                                       |
| Douleurs dans les oreilles avec tintement &          |
|                                                      |
| bourdonnement, Douleurs aux pieds, A 198. 207. C 174 |
| Douleur de poitrine, A 44. 146. B 85. 231            |
| 267. 291. C 67. 88. 101. 122. D 134                  |
| _ O _                                                |
| Douleur à la rate, B252                              |
| Douleur aux reins, A 167. B 45. 81. 187              |
| 252. 266. 269. 283. 294. 196. C 30. 31               |
| 63. 85. 112. 123. 140. 141. 144. 145                 |
| 186. D 100. 104. 111. 154. 190                       |
| Douleur de rhumatisme, 110.184. A 224                |
| C 193. 266. D 79                                     |
| Douleur de sciatique, 110. B 69. 76. C 63            |
| 702                                                  |
| Douleur dans le sein, C 186. 279                     |
| Douleur de tête, A 134. 136. 187. B 47               |
| 76. 79. 143. 204. 215. 257. 260. 291                 |
| C 26. 67. 68. 69. 70. 73. 109. 120. 131              |
| 132. 133. 139. 14r. 164. 178. 183. D 67              |
| 135.169.203.205.207                                  |
|                                                      |

| 280 Table alphabétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Douleur & pésanteur de tête. V. tête.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Douleur au téton, B 121. C 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Douleur dans le bas ventre, 141. A 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197. B 252. C 108. 112. 133. 144. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D 67. 75. 111 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Douleurs violentes, A 73<br>Douleurs vives & piquantes, C 153. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Douleurs vives & piquantes, C 153. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 131, 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Donleurs universelles, B281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Douleur aux yeux, C 132 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dureté, D 207. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dureté à côté du téton, B 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dureté au bas ventre, A 101. 148. B 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blouissement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echaussaison, B 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Blouissement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echaussaison, B 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Blouissement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echaussaison, B 210 Echaussement, B 147. 290. 331. D 148                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Echauffement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echauffaison, B 210 Echauffement, B 147. 290. 331. D 148 Echauffement dans les entrailles, C 45 D 170                                                                                                                                                                                                                                       |
| Echauffement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echauffaison, B 210 Echauffement, B 147. 290. 331. D 148 Echauffement dans les entrailles, C 45 D 170                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rechauffement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echauffaison, B 210 Echauffement, B 147. 290. 331. D 148 Echauffement dans les entrailles, C 45 D 170 Echauffement dans le bas ventre, C 149 Ecoulement virulent, B 272                                                                                                                                                                    |
| Rechauffement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echauffaison, B 210 Echauffement, B 147. 290. 331. D 148 Echauffement dans les entrailles, C 45 D 170 Echauffement dans le bas ventre, C 149 Ecoulement virulent, B 272                                                                                                                                                                    |
| Echauffement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echauffaison, B 210 Echauffement, B 147. 290. 331. D 148 Echauffement dans les entrailles, C 45 D 170 Echauffement dans le bas ventre, C 149 Ecoulement virulent, B 272 Ecrouelles, ou humeurs froides, 115. A 40 54. B 98. 133. 144. 178. C 12. 198. D                                                                                     |
| Echauffement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echauffaison, B 210 Echauffement, B 147. 290. 331. D 148 Echauffement dans les entrailles, C 45 D 170 Echauffement dans le bas ventre, C 149 Ecoulement virulent, B 272 Ecrouelles, ou humeurs froides, 115. A 40 54. B 98. 133. 144. 178. C 12. 198. D                                                                                     |
| Echauffement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echauffaison, B 210 Echauffement, B 147. 290. 331. D 148 Echauffement dans les entrailles, C 45 D 170 Echauffement dans le bas ventre, C 149 Feoulement virulent, B 272 Ecrouelles, ou humeurs froides, 115. A 40 54. B 98. 133. 144. 178. C 12. 198. D 201 Effort, C 170. D 142                                                            |
| Echauffement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echauffaison, B 210 Echauffement, B 147. 290. 331. D 148 Echauffement dans les entrailles, C 45 D 170 Echauffement dans le bas ventre, C 149 Ecoulement virulent, B 272 Ecrouelles, ou humeurs froides, 115. A 40 54. B 98. 133. 144. 178. C 12. 198. D 201 Effort, C 170. D 142 Elancement dans la tête, C 84                              |
| Echauffement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echauffaison, B 210 Echauffement, B 147. 290. 331. D 148 Echauffement dans les entrailles, C 45 D 170 Echauffement dans le bas ventre, C 149 Feoulement virulent, B 272 Ecrouelles, ou humeurs froides, 115. A 40 54. B 98. 133. 144. 178. C 12. 198. D 201 Effort, C 170. D 142 Elancement dans la tête, C 84 Embarras, B 48. D 74. 77. 84 |
| Echauffement, A pag. 165. 216. B 144 204. 309. 310. C. 63. 90. 178 Echauffaison, B 210 Echauffement, B 147. 290. 331. D 148 Echauffement dans les entrailles, C 45 D 170 Echauffement dans le bas ventre, C 149 Feoulement virulent, B 272 Ecrouelles, ou humeurs froides, 115. A 40 54. B 98. 133. 144. 178. C 12. 198. D 201 Effort, C 170. D 142                                                            |

| des maladies avec leurs guérisons. 281                            |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Empiéme avec perte considérable des subs-                         |  |
| tances , 139. A 128<br>Enflure, 134. 149. 190. A 35.87. 111. 124  |  |
| Enflure, 134. 149. 190. A 35. 87. 111. 124                        |  |
| 145. 148. 184. 205. 228. 230. B 82.118                            |  |
| 135. 137. 212. 222.246. 274. 291. 296                             |  |
| 319. 326. 329. C 18. 20. 74. 169. 216                             |  |
| 232. 256. 272. D 84. 115<br>Enflure affreuse, C 35                |  |
| Engline agrecije, Engline a l'aine, B75D66                        |  |
| Enflure aux bras, A 89. B 75. 138, C 106                          |  |
| D 166                                                             |  |
| Enflure au bras avec ulcère & inflamma-                           |  |
| tion, Col                                                         |  |
| tion, C 101 Enflure au col, C 67. 139 Enflure au côté, C 107      |  |
| Enflure au côté, C 107                                            |  |
| Enflure après des fausses couches, 134. D                         |  |
| Enflure aux cuisses, 190. A 88. 89. B 132                         |  |
| 2 190 H 00. 09. B 132                                             |  |
| Enflure à l'épaule, C78                                           |  |
| Enflure à l'estomac, C 112. D 73. 103                             |  |
| 104.167                                                           |  |
| Enflure au front, B 260                                           |  |
| Enflure aux genoux, C 169                                         |  |
| Ensiure jusqu'à la gorge, Diii                                    |  |
| Enflure au gosser, B 248<br>Enflure aux jambes, 190-193. A 35. 88 |  |
| 89. 104. 116. 205. B 132. 138. 202                                |  |
| · 206. 270. 273. 298. 310. 331. C 6. 22                           |  |
| 28. 29. 40. 5t. 52. 54. 64. 106. 107                              |  |
| 108. 122. 185. 272. 275. D 90. 103                                |  |
| 104. 166. 169. 220                                                |  |
|                                                                   |  |

| 282       | Table alpl                          | habétique                               |                |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|           | anx joues s.                        |                                         | B 260          |
|           | aux mains, I                        | 1 191. C. 16                            | 9. D 90        |
| 7077 (3   | au nez,                             |                                         | B 260          |
| Enflure   | aux oreilles,                       | B 260.                                  | C 132          |
| Enflure   | aux pieds,                          | A 205. B 27                             | 9. C 12        |
|           |                                     |                                         | 64: 174        |
| Enflure   | à la poitrine,                      |                                         | B 220<br>D 220 |
|           | aux reins,                          |                                         |                |
|           | à la tête,                          | C 6. 89. 1:                             |                |
| Enflure   | au ventre, B                        |                                         |                |
| Tri. O    |                                     |                                         | D 220          |
| Enjure    | au visage, C                        | · 17. D 73-9                            | 0. 103         |
| Enfamo    | amin an Calla                       | ener lutteres                           | 191            |
| Lagrare   | universelle,                        | e Digocaci                              | 011 010=       |
|           | 3. 174. A 54. 5                     |                                         |                |
|           | aux yeux,<br>aissement, A4          |                                         |                |
| Zing vini | 2)                                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 120            |
| Engoure   | dissement aux l                     | bras & aux                              | iambes.        |
|           | 3,7                                 | C. 106. I                               | 07-108         |
| Engoure   | dissement au côi                    | té,                                     | D 139          |
| Engoure   | dissement au côi<br>dissement & pés | Santeur, A                              | 81. 89         |
| Engoure   | attement ou it.                     | uneur aes mi                            | embres .       |
|           |                                     | A.                                      | 78.126         |
| Ennuis,   | major and a remain                  | B 288                                   | D 73.          |
| Enrouen   |                                     |                                         |                |
|           | les, feu dans le                    |                                         |                |
|           | 66. 67. 69. 1                       |                                         |                |
| Entraill  | es, inflammat                       | ion d'entrail                           | les. V.        |
| Infl      | lammation.<br>les , obstruction     | • •                                     | 1              |
| Entraill  | es, obstruction                     | i aux entrail                           | ies. V.        |
| obji      | ruction.                            |                                         |                |

| des maladies avec leurs guérisons. 283                             |
|--------------------------------------------------------------------|
| Epanchement de bile. V. bile.                                      |
| Epaule, douleur à l'épaule. V. douleur.                            |
| Epaule, lait répandu aux épaules. V. lait.                         |
| Epaule, picotement entre les deux épaules                          |
| B 271. 286                                                         |
| Epidémie, maladie épidémique, A 88. B.                             |
| 7779. 90. 100. 103. 124. 184. C 12. 20                             |
| 49. 58. 59. 132. 135. 179. 181. 183. D                             |
| 118.214.215.217                                                    |
| Epilepsie, accident d'épilepsie, 95. 110.                          |
| 182. A 36. 37. 39. 111. 137. 144. 145                              |
| 166. 206. B 128. 148. 176. 224. 229                                |
| 245. 247. 274. 320. 322. C 28. 7I. 113                             |
| 137. 162. 169. 193. 194, 264. 285. D                               |
| 105. 177                                                           |
| Epilepsie, ou mal caduc, D 105.128.175                             |
| Epilepsie mélée de folie, Epreintes, ou ténesme, A 44. B 300       |
| Epreintes, ou tenegme, A 44. B 300                                 |
| Epuisement, B 147. 156. 243. C 124.                                |
| Erésipèle, 134. A 34. 44. 69. 78. 112. B                           |
| 86. 330. C. 21. 89. D. 91<br>Eréspèle à la jambe, A 74. C 112. 185 |
| Erespette a ta jame, 11/4. C112.10)                                |
| Erésipèle sur la main & sur le pied, A 90                          |
| Eresipèle au sein, B 97                                            |
| Erésipèle au sein, B 97<br>Erésipèle suppurant, 176.C 258          |
| Eresipèle à la tête, 149. A 44                                     |
| Eresipele au visage, 110. A 36. B 74. 170                          |
| 173. 202. C 79. 193. 231.                                          |
| Esquille d'os. V. os.                                              |
| Esquinancie, 134. 162. C 55. 95. 159. 244.                         |
| Estomac abimé, B 45. C 44. 80                                      |

```
284 Table alphabétique
Estomac, colique d'estomac. V colique.
Estomac, douleur d'estomas. V. douleur.
Estomac, dérangement d'estomac, A 70
  75. 82. 83. 87. 97. 134. B 213.218.264
   288. 291. C 52. 136. 168. 173.182. 210
Estomac, dépôt dans l'estomac. V. dépôt.
Estomac, dévoiement d'estomac. V. dévoie-
Estomac, seu dans l'estomac, B 270. 273
                      C 101. D 70. 108
Estomac , foiblesse d'estomac ,
Estomac, gonflement d'estomac, A 122. B
                                    176
Estomac, grosseur à l'estomac. V. grosseur.
Estomac, indigestion d'estomac, 86. 108
Estomac, maux d'estomac, 140. 155. B 53
  97. 123. 136. 153. 154. 167. 171. 197
  260. 267. 269. 270. 273. 286. 305. 325
  C 30.67.69.76.77.96.100.101.102
  104. 107. 115. 119. 121. 133. 140. 149
 170.176. 178. 180. 182. 223. 237. D
  66. 72. 75. 76. 77. 78. 93. 94. 101. 140
  142. 151. 152. 153. 189. 196. 208. 210
Estomac perdu,
                               A 182
Estomac, pésanteur d'estomac, 186. C 148
                151. 229. D 77. 96. 148
Estomas, serrement d'estomas,
                                 C 107
Estomac tendu,
Estomac, tivaillement d'estomac, B 271
Etouffement ,
                            B 156 207
Etouraissement, A84.85.109.110.168.173
```

des maladies avec leurs guérisons. 285 174. 194. B 83. 102. 197. 200. D 87 Etranguillons . Evanouissement, A 69, 107, 178, 180, B 161. 162. 183. 193. 204. 210. 267. C 141. 181. D 134 Evacuations du sexe supprimées. V. menstrues. Extinction de voix , A 98, 131. 144. 192 B 167. C 52. 152 📑 Ausse attaque d'apoplexie. V. apoplexie. Fausse couche. V. couche. Fausse pleurésie. V. pleurésie. Faux germe. V. germe. Feu dans les entrailles. V. entrailles. Feu dans l'estomac. V. estomac. Feu dans le gosier. V. gosier. Feu interne, D. 154 Feu dans les intestins, B 272. 273. D 94 Feu dans la poitrine, B 267. 270. 271. 273 C 67, D 72. 82 Feu à la tête, Fiévre, 99. 117. 128. 134. 140. 149. 155 156. 162. 180. 190. A 34. 44. 49. 63. 66 67. 70. 85. 102. 105. 115. 125. 126 134. 141. 145. 148. 170. 197. 199. 222 B48.61.69.77.78.79.89.96.106.111 120. 121. 123. 125. 131. 135. 138. 139 161. 165. 167. 176. 178. 182. 185. 193

197. 202. 203. 204. 208. 210. 213. 215 216. 236. 238. 245. 246. 248. 252. 253

```
286 Table alphabérique
  255. 260. 263. 266. 268. 270. 273. 280
  284. 309, 312. 315. C 8. 12. 15.22. 25
  29. 30. 36. 57. 62. 64. 66. 69. 71. 75
  76.77.86.95.100.101.103.106.107
  108. 109. 121. 122. 125. 131. 235. 138
  140. 141. 145. 151. 152. 157. 170. 176
  181. 182, 187. 200. 110. 220. 223. 232
  238. 239. 244. 257. 262. 272. D 65
  66.67.71.72-79.88.90.91.100.102
  108. 111. 121. 125. 137. 140. 142. 145
  147. 148. 152. 168. 169. 177. 178. 179
           180. 187. 192. 205. 207. 217
Fiévre, accès de fiévre, 116. B 230. 256
  269. C 36. 53, 123. 133. 159. 160. 166
        200. D. 104. 110. 121. 211. 212
Fiévre aigue, 137. 175. 183. A 136. C
          267. D 77. 82. 117. 154. 165
Fiévre ancienne.
                 B 268. 270
Fiévre ardente, 41. B 147. 152. 159. 203
  C 18. 69. 136. 138. 142. 256. D. 108
                118. 124. 127. 134. 190
Fiévre ardente avec transport au cerveau,
                           D 112. 203
Fiévre ardente avec gangréne au périnée,
                                   174
Fiévre catarreuse,
                               B 242
Fiévre chaude,
                            176. B 259
                              C 67
Fiévre avec constipation,
                           A 88. B 284
Fiévre contagieuse,
Fiévre continue, 134. A 34. 38. 47. 105
  107. 113. 117. 122. 195. 196. B 60
  140. 148. 161. 168. 193. 242. 243. 255
```

| des maladies avec leurs guérisons. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 256. 268. 300. C 5. 21. 50. 56. 67. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 69. 72. 74. 79. 95. 102. 121. 122. 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 140. 141. 151. 160. 181. 216. D 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 95. 122. 123. 134. 135. 137. 151. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 162. 167. 169. 170. 186. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fiévre continue avec délire, A 34. B 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 305. D 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fiévre continue avec épuisement, 110. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P. P. A. C. W. C. W. J. M. C. W. C. |
| Piévre continue avec oppression de poitrine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 140. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fiévre continue & putride, A 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fiévre continue avec redoublement, A 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B 78. 97. C 21. 49. 68. 74. 95. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 104. 156. 175. D 162. 164. 176. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 184. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fiévre continue avec vomissement, A 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fiévre avec convulsions, B 123. 161. 204<br>Fiévre dévorante, C 46. 123. 176<br>Fiévre avec frisson, C 62. 103. D 81. 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fiévre dévorante, C 46. 123. 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fiévre avec frisson, C 62. 103. D 81. 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fiévre habituelle, 175. 176. A 107. C 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fiévre héréditaire, A 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fiévre inflammatoire, B 220. C 144. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fiévre intermittante, 134. C 120. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D 164. 165. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fiévre invétérée, A 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fiévre lente, 128. 134. 155. A 95. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 105. 149. 197. B 107. 153. 160. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 193. 202. 206. 215. 241. 245. 267. 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 271. 273. 306. 308. C 5. 14. 50. 53. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 66. 100. 101. 107. 113. 131. 157. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

```
288 Table alphabétique
  216. 238. D 93. 134. 158. 184. 191
                                 200. 208
Fiévre lente à la suite de la petite vérole,
                                     C 22.
Fiévre maligne, 134. 175. A 39. 76. 162
  222. B 56. 89. 98. 124. 148. 151. 152
   160. 203. 242. 246. 284. 305. 306. 308
  C 50. 72. 86. 101. 143. 144. 159. 179
   216. 257. D 119. 127. 147. 162. 163
                               166. 179
Fiévre maligne avec irruption, B 330
Fiévre maligne & pourprée, 134. B 191. C
   31. 50. 68. 82. 216. D 147. 163. 176
Fiévre nocturne,
B 193. 283
Fiévre opiniâtre,
B 284. D 126. 211
Fiévre de poldre,
B 103
Fiévre de poldre, B 103
Fiévre de pourriture, B 230. 321
Fiévre putride, 95. 134. 149. 185. 201. A
   213. B 60. 66. 87. 135. 136. 146. 159
   162. 182. 189. 191. 203. 220. 228. 230
  231. 232.257. 259. 263. 275. 300. 302
  306. 313. 317. 323. 326, 328. C 10. 19
   31. 33. 58. 66. 68. 78. 90. 92. 93. 101
   115.123. 150. 159. 160. 163. 166. 179
   216. 231. 267. 285. D 104. 112. 133
   136. 138. 145. 162. 170. 173. 181. 183
                                 185. 207
Fiévre putride avec transport & surdité, D
                                       124
Fiévre quarte, 95. 185. A 77. 89. 113
   134. B 69. 125. 172. 174. 295.
                                       325
   330. C 25. 30. 68. 74. 132. 285. D 83
                                        124
```

| des maladies avec leurs guérifons. 289             |
|----------------------------------------------------|
| ues malaules avec leurs guernons. 209              |
| 124. 127. 173. 184. 192. 199                       |
| Fiévre double quarte, 201. C 80. 151. 267          |
| Fievre quotidienne, 146. C 75. 95. 228             |
| Fievre avec redoublement, B 159. 214. C            |
| 31. 54. 95. 100. 104. 134. 138. 140                |
| 142. 149. D 125. 185                               |
| Fiévre reglée. C 30                                |
| Fiévre reglée, C 30<br>Fiévre de rhume, C 89. D 79 |
| Fievre tierce, 146. 196. A 47. 89. 136             |
| 222. B 53. 193. 260. 267. 268. 325.                |
| 329. C 31. 67. 72. 74. 132. 228. 278               |
| 28¢ D 6¢ 66 75 82 727 726 151                      |
| 285. D. 65. 66. 75. 83. 127. 136. 151              |
| 169. 176                                           |
| Fiévre double-tierce, 95. 146. 186. A 77           |
| B 172. 193. 256. 329. C 150. 228. 268              |
| D 99. 127. 151. 152. 153. 169                      |
| Fieure avec transport, B 261. C 74                 |
| Fievre vermineuse, 149. B 220. C 232               |
| Fieure violente, 95. 141. 195. A 127. B            |
| 162. 164. 172. 222. 261. 262. 328. 329             |
| C 20. 53. 59. 64. 74. 86. 107. 144. 153            |
| 168. 183. 186. 187. 224. 285. D 72                 |
| 97. 120. 122. 124. 142. 148. 198                   |
| Fiévre violente avec transport, D 141. 198         |
| Fiévre violente avec tremblement, C 109            |
| 11 20 1 10 10 10 10 10 10 187                      |
| Fistule, C71                                       |
| Fiftule ,                                          |
| D 183                                              |
| Fistule coulante, A 128                            |
| Floure blanches 774 A 9- 66- B                     |
| Fleurs blanches, 114 A 81.165. B 242               |
| C 196. D 102. 122                                  |
| N                                                  |

| Table alabab binne                             |
|------------------------------------------------|
| 290 Table alphabétique                         |
| Flux céliaque, A 179 Flux dyssentérique, D 216 |
| Flux ayyenterique, D 210                       |
| Flux excessif des menstrues, B 183. 185        |
| 210. C 180                                     |
| Flux de sang, 110. 176. A 44. 47. 170          |
| 171. 184. B 168. 230. 256. 260. 263            |
| 268. 286. C 90. 108. 193. D 90. 109            |
| Flux de ventre, C 149                          |
| Flux de ventre, C 149                          |
| Fluxion, 134. 142. C 225                       |
| Fluxion catarreuse, 109. B 271. C 151          |
| 70 775. 192                                    |
| Fluxion au col. V. col.                        |
| Fluxion érésipélateuse, 109. B 107. C 192      |
| Fluxions fréquentes, C86                       |
| Fluxion à la gencive,                          |
| Fluxion à la joue, B 283                       |
| Fluxion sur les parties, C 56                  |
| Fluxion périodique, D 213                      |
| Fluxion sur la poitrine, 41.95.110.111         |
| 115. 128. 254. A 47. 48. 63. 107. 108          |
| 222. B 77. 80. 85. 91. 96. 111. 120            |
| 121. 123. 139. 176. 185. 196. 203. 216         |
| 242. 249. 269. 285. 315. 316. 317. 324         |
| 326. 330. C 71. 77. 82. 87. 94. 106            |
| 115. 137. 146. 172. 175. 180. 193. 194         |
| 198. 210. 285. D 55. 58. 102. 108. 113         |
| 127. 147. 166. 167. 168. 181. 182. 185.        |
| Fluxion à la tête, A 107. B 252. 313. 317      |
| C 149. D 117.                                  |
| Fluxion au visage, D 117. 191                  |
| Fluxion sur la poitrine avec ulcère au pou-    |

| des maladies avec leurs guérisons. 291                                                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| mon, A 72                                                                                            |  |  |
| mon, A 72 Fluxion aux yeux, A 221. 225. B 52. 69                                                     |  |  |
| 135. 159. 211. 221. 252. 253. C 94                                                                   |  |  |
| D 118. 142                                                                                           |  |  |
| Foiblesse, B 161. 162. 183. 209. 266. 290                                                            |  |  |
| 291. 292. 306. 308. 315. C 15. 103                                                                   |  |  |
| 117. 171. 178. D 93 134. 178                                                                         |  |  |
| Foiblesse aux bras & aux jambes, A 84. B                                                             |  |  |
| 79. 144. 151. 175. C 78. D 87                                                                        |  |  |
| Foiblesse d'estomac. V. estomac.                                                                     |  |  |
| Foible ge d'estomac. V. estomac.                                                                     |  |  |
| Foiblesse de nerfs, 137. A 177. B 66. C                                                              |  |  |
| Tille Co do poitrino                                                                                 |  |  |
| Foursillament, D/3                                                                                   |  |  |
| Folia D. 177                                                                                         |  |  |
| Foiblesse de poitrine, B 73 Fourmillement, B 143.272 Folie, D 175 Folie, accès de folie, C 14. D 175 |  |  |
| Fore obstruction su fore. V. obstruction.                                                            |  |  |
| Foie, obstruction au foie. V. obstruction. Foie gonsté, D 218                                        |  |  |
| Fondement, douleur au fondement. V. dou-                                                             |  |  |
| leur, or it of out the contract to                                                                   |  |  |
| leur.<br>Fraicheurs aux bras & aux jambes, B 45                                                      |  |  |
| 201. C 148                                                                                           |  |  |
| Frisel, B 50 Frisons, D 110 Froid glacial à la plante des pieds, C 148 D 101. 132                    |  |  |
| Frissons, D 110                                                                                      |  |  |
| Froid glacial à la plante des pieds, C 148                                                           |  |  |
| D 101. 132                                                                                           |  |  |
| Front, aartres au front. V. aartres.                                                                 |  |  |
| Front, enflure au front. V. enflure.                                                                 |  |  |
|                                                                                                      |  |  |
| ***                                                                                                  |  |  |
| Nij                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                      |  |  |

G

| G                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ale, 137. A pag. 134. B<br>168. 224. 280. 292. C 1                                                                                    | 66. 135          |
| D 122.1                                                                                                                               | 85.214           |
| Gale rentrée,                                                                                                                         | C 73             |
| Gale rentrée,<br>Gale au visage,                                                                                                      | B 289            |
| Gale universelle, B 293. 300.                                                                                                         |                  |
|                                                                                                                                       | 182              |
| Gangrène, A 34. B 176. C 1                                                                                                            | 31.256<br>D. (8) |
| Gazouillement,                                                                                                                        | B 268            |
| Genou chargé de glaires,<br>Genou, douleur au genou. V. douleu                                                                        | 128.             |
| Germe, faux germe, 110. B 209.                                                                                                        |                  |
| Gorme 3 junio gorme 3 1100 B 209.                                                                                                     | 193              |
| Glaires dures & autres, 155. A 1                                                                                                      | 96. C 6          |
|                                                                                                                                       | 55               |
| Glaires grosses comme des œufs, 1                                                                                                     | 95. 197          |
| Glaires putrisiées,                                                                                                                   | 112              |
| Glandes, 142. B 124. 1                                                                                                                | 79.213           |
| Glandes sous l'aisselle de la grosse                                                                                                  | eur d'un         |
| Clarker and                                                                                                                           | D 146            |
| Glaires putrifiées, Glaires putrifiées, I 142. B 124. I Glandes, fous l'aisselle de la grosse wuf, Glandes au col, Glandes à la joue, | D 209            |
| Glande sur la mammelle,                                                                                                               | D 89             |
| Glandes au sein, A 135. 141. 20                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                       | 85. 151          |
|                                                                                                                                       | B 230            |
| Gonflement au col,                                                                                                                    | B 295            |
| Gonflement d'estomac. V. estomac.                                                                                                     | 0                |
| Gonflement aux gencives,                                                                                                              | C 73             |
| Gonflement d'humeurs,                                                                                                                 | C 89             |

| des maladies avec leurs guérisons. 293                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gonflement de rate, 193                                                                 |
| Gonstement de rate, 193<br>Gonstement de veines, C84                                    |
| Gonflement au bas ventre, C 64. D 154                                                   |
| Gonorrhée virulente, A 134. B 88. 293                                                   |
| C 146                                                                                   |
| Gorge, inflammation à la gorge. V. inflam-                                              |
| mation.                                                                                 |
| Gorge, mal de gorge, A 167. 201. 202                                                    |
| B 102. 219. 248. 281. C 87. 185. D 79                                                   |
| 147. 209                                                                                |
| Gorge, serrement de gorge. V. serrement.                                                |
| Gosier, chancre au gosier. V. chancre.                                                  |
| Gosier enflammé, B 260. C 136. 182. D                                                   |
| Coffee and American State Washington                                                    |
| Gosser, enflure au gosser. V. enflure.                                                  |
| Gosier, seu au gosier, Gosier, mal de gosier, Gosier, sécheresse au gosier, B 271 B 271 |
| Coher Coheresse su coher B.71                                                           |
| Gosser, ulcère au gosser. V. ulcère.                                                    |
| Goutte, 176. A 78. 102. 111. 118. 119                                                   |
| 132. 133. 143. 175. 176. 211. 219. B                                                    |
| 45. 51. 81. 86. 106. 162. 163. 189. 199                                                 |
| 208, 211, 218, 249, 274, 317, 324, C                                                    |
| 208. 211. 218. 249. 274. 317. 324. C<br>71. 146. 192. 258. D 106. 117. 118              |
| 156                                                                                     |
| Goutte, attaque de goutte, 109. 148. A                                                  |
| 224. C 91. 230                                                                          |
| Goutte au genou, B152                                                                   |
| Goutte aux mains, 84. C 147                                                             |
| Goutte aux pieds, B 153. C 147. D 203                                                   |
| Goutte aux poignets, B153                                                               |
| Goutte aux reins & à la poitrine, D107                                                  |
| N iii                                                                                   |

| 294 Table alphabétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goutte remontée, A 210. B 208. D 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Goutte rhumatismale, B 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Goutte sciatique, B 138. 286. 280. D 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Goutte séréne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Goutte séréne, C 151<br>Goutte universelle, 144. C 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Graveile, A 142. B 166. 180. 302. C 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Graviers, B 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Graviers gros comme des lentilles, B82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Graviers gros comme des noyaux d'olive,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Groffeur à l'aîne, D66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grosseur à l'aine, D66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grosseur à l'estomas, B 46. C 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Groffeur au ventre, C155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grossesse, essets salutaires pendant la gros-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sesse, A 39. 56. 212. B 44. 54. 61. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 202.215.230.246.250.251.257.262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 289. 329. C 79. 173. 224. D 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grossesse de six mois avec enflure & siévre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Groffesse, froid violent pendant la groffesse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1) 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grossesse, mauvaise grossesse, B 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commence de la constante de la |
| Grume aux de sang, 109. A 129. 158. B 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48. C 79. D 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grumeaux de sang noir & caillé, 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Aleine, courte haleine. V. asthme. Aleine, courte nateine. v. ajimie. Hémorragie, pag. 141. B 77. 166. 194. 232. 284. C 31. 64. 224 Hémorragie du nez, 162. B 249. C 244 Hémorroides; 99. 162. A 65. 75. 102. 106

| des maladies avec leurs guérilons. 295                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107. 123. 151. 163. 178. 181. 199. 201                                                                          |
| 217. 226. 227. B 48. 60. 81. 90. 91                                                                             |
| 129. 179. 193. 201. 202. 205. 283. 326                                                                          |
| C 101.170. 174. 244. D 127                                                                                      |
| Hémorroides enflées. 98. C 124. 185                                                                             |
| Hémorroïdes enflées, 98. C 124. 185<br>Hémorroïdes internes, A 222. B 266. C                                    |
| (7                                                                                                              |
| Hémorroides supprimées, C 79 Hémorroides ulcérées, D 163 Hernie, D 79 Hydropisie, 86. 110. 133. A 50. 89. 115   |
| Hémorraides ulcérées D 162                                                                                      |
| Hernie & Tonie Do                                                                                               |
| Hudropika 86 220 222 A so 80 225                                                                                |
|                                                                                                                 |
| 125.143.148.161.162.169.184.B68                                                                                 |
| 85.104.108.126.148.151.166.182                                                                                  |
| 197. 209. 121. 222. 241. 242. 247. 256                                                                          |
| 280. 289. 297. 305. 319. 329. 330. C                                                                            |
| 6. 9. 13. 12. 17. 50. 60. 112. 143. 173                                                                         |
| 178. 184. 216. D 74. 90. 95. 107. 117                                                                           |
| 142. 158. 173. 182. 187                                                                                         |
| Hydropisse de poitrine, 110.134. A 74                                                                           |
| . 116.143.149. B 164.166.217.244.274                                                                            |
| C 31. 71. 193. D 102. 158                                                                                       |
| Hydropisie timpanique, 115. C 198                                                                               |
| Hydropisie universelle, D 165.223                                                                               |
| Hydropisie timpanique, 115. C 198<br>Hydropisie universelle, D 165. 223<br>Hypocondrie, 183. A 126. 155. 156. B |
| 166. 304. C 265. D 84. 86. 87. 88. 89                                                                           |
| Hystérique, passion hystérique, B 236<br>Hoquet, B 152<br>Humeurs catarreuses, C 64                             |
| Hoquet, B. 152                                                                                                  |
| Humeurs catarreuses, C 64                                                                                       |
| Humeurs, dépôt d'humeurs. V. dépôt.                                                                             |
| Humeurs froides. V. écrouelles.                                                                                 |
| Humeurs froides à un pied, C51                                                                                  |
| Humeurs de goutte. V. goutte.                                                                                   |
| N iv                                                                                                            |
|                                                                                                                 |

| 296 Table alphabétique                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humeurs goutteuses au pied avec inflamma-                                                 |
| tion, alle Wages des D189                                                                 |
| Humeurs noires, A 223                                                                     |
| Humeurs, plénitude d'humeurs, 193                                                         |
| Silved sire.                                                                              |
|                                                                                           |
| Jambes, boutons aux jambes, C pag. 12<br>Jambes, crampes aux jambes. V. crampes.          |
| Jambes & cuisses ulcérées, A 223                                                          |
| Jambes, dartre aux jambes. V. dartre.                                                     |
|                                                                                           |
| Jambe, douleur aux jambes. V. douleur.                                                    |
| Jambes, enflure aux jambes. V. enflure.                                                   |
| Jambes enflées suppurantes avec ulcère, A                                                 |
| 143. 218                                                                                  |
| Jambes, fraicheur aux jambes. V. frai-<br>cheur.  Jambes foiblesse des jambes V foiblesse |
| cheur.                                                                                    |
| Jambes, foiblesse des jambes. V. foiblesse.                                               |
| Jambes, inflammation aux jambes. V. in-<br>flammation.                                    |
| flammation.                                                                               |
| Jambes, loupe chancreuse aux jambes. V.                                                   |
| loupe.                                                                                    |
| Jambes, mal aux jambes, C81. 131                                                          |
| Jambes noires, B328. C 62                                                                 |
| Jambe, paralysie à la jambe. V. paralysie.                                                |
| Jambes, plaies aux jambes. V. plaies.                                                     |
| Jambe pourrie & putrissée, B 328                                                          |
| Jambes, roideur dans les jambes, B 233                                                    |

matisme. Jambes, ulcères aux jambes. V. ulcères. Jambes, ulcères chancreuses aux jambes, B 259

Jambes, rhûmatisme aux jambes. V. rhu-

| des maladies avec leurs guérisons. 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaunisse, 175. 189. A 50. 66. 70. 71. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 121. 144. 175. 197. 230. B 76. 81. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 103. 151. 166. 174. 188. 219. 243. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 286. 326. 328. 330. C 12. 43. 51. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90. 104. 131. 133. 166. 169. 257. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D 73. 85. 88. 93. 97. 102. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jaunisse universelle, 193. A 138. 144. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 151. C 50. 185. 275. D 124. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Impérigo ou espèce de lépre. V. lépre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Impureté de sang, B 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indigestion, 84. 109. 146. 186. 195. B 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99. 156. 243. 302. C 51. 52. 54. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174. 192. 229. 168. 276. D 100. 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *** *** *** *** *** *** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119. 138. 152. 165. 189. 207. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inflammation, B238. D85. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inflammation sur les amigdales, C 131. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Full amoration efficavable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inflammation effroyable, C69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inflammation effroyable, C69<br>Inflammation avec enflure & ulcère au bras,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inflammation effroyable, C 69 Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inflammation effroyable, C 69 Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C 101 Inflammation d'entrailles, B 196. 263. C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inflammation effroyable, C 69 Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C 101 Inflammation d'entrailles, B 196. 263. C 45.104. 121. D 94                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inflammation effroyable, C 69 Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C 101 Inflammation d'entrailles, B 196. 263. C 45. 104. 121. D 94 Inflammation à la gorge, A 135. B 213                                                                                                                                                                                                                                |
| Inflammation effroyable, C 69 Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C 101 Inflammation d'entrailles, B 196. 263. C 45. 104. 121. D 94 Inflammation à la gorge, A 135. B 213 214. 281                                                                                                                                                                                                                       |
| Inflammation effroyable, C 69 Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C 101 Inflammation d'entrailles, B 196. 263. C 45. 104. 121. D 94 Inflammation à la gorge, A 135. B 213 214. 281 Inflammation au goster, C 110                                                                                                                                                                                         |
| Inflammation effroyable, C69 Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C101 Inflammation d'entrailles, B196.263.C 45.104.121.D94 Inflammation à la gorge, A135.B213 214.281 Inflammation au goster, C110 Inflammation à la jambe, D139                                                                                                                                                                         |
| Inflammation effroyable, Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C 101 Inflammation d'entrailles, B 196. 263. C 45. 104. 121. D 94 Inflammation à la gorge, A 135. B 213 214. 281 Inflammation au goster, Inflammation à la jambe, Inflammation à la luette, C 152. D 151                                                                                                                                    |
| Inflammation effroyable, C69 Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C101 Inflammation d'entrailles, B196. 263. C 45. 104. 121. D94 Inflammation à la gorge, A135. B213 214. 281 Inflammation au goster, C110 Inflammation à la jambe, D139 Inflammation à la luette, C152. D151 Inflammation aux parties, A227. C64                                                                                         |
| Inflammation effroyable, C69 Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C101 Inflammation d'entrailles, B196.263.C 45.104.121.D94 Inflammation à la gorge, A135.B213 214.281 Inflammation au goster, C110 Inflammation à la jambe, D139 Inflammation à la luette, C152.D151 Inflammation aux parties, A227.C64 Inflammation à la poitrine, 115.A44.105                                                          |
| Inflammation effroyable, C 69 Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C 101 Inflammation d'entrailles, B 196. 263. C 45. 104. 121. D 94 Inflammation à la gorge, A 135. B 213 214. 281 Inflammation au goster, C 110 Inflammation à la jambe, D 139 Inflammation à la luette, C 152. D 151 Inflammation aux parties, A 227. C 64 Inflammation à la poitrine, 115. A 44. 105 B 230. D 132. 187                |
| Inflammation effroyable, Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C 101 Inflammation d'entrailles, B 196. 263. C 45. 104. 121. D 94 Inflammation à la gorge, A 135. B 213 214. 281 Inflammation au goster, Inflammation à la jambe, Inflammation à la luette, C 152. D 151 Inflammation aux parties, A 227. C 64 Inflammation à la poitrine, 115. A 44. 105 B 230. D 132. 187 Inflammation aux poumons, C 153 |
| Inflammation effroyable, C 69 Inflammation avec enflure & ulcère au bras, C 101 Inflammation d'entrailles, B 196. 263. C 45. 104. 121. D 94 Inflammation à la gorge, A 135. B 213 214. 281 Inflammation au goster, C 110 Inflammation à la jambe, D 139 Inflammation à la luette, C 152. D 151 Inflammation aux parties, A 227. C 64 Inflammation à la poitrine, 115. A 44. 105 B 230. D 132. 187                |

298 Table alphabétique Inflammation au bas ventre, A 48. 164 196. B 108. C 69 Inflammation à la vessie, B 175 Inflammation aux yeux, B 258. C. 69 131. D 140 Insomnie, 140. 144. 152. 156. 196. A 52 72. 77. 91. 100. 104. 107. 124. 126 134. 135. 139. 155. 168. 174. B 49. 54 70. 73. 76. 106. 143. 165. 204. 207 212.214.215.241.243.252.259.266 267. 269. 270. 271. 273. 281. 294. 295 C 14. 15. 43. 47. 51. 52. 53. 59. 67. 72 78. 79. 84. 96.100, 101. 103. 105. 111 121. 122. 123. 141. 148. 181. 183. 223 226. 239. 244. 278. 279. D 65. 66. 72 73. 75. 79. 86. 89. 90. 99. 134. 135 140. 151. 152. 153. 154. 163. 173. 174 191. 207. 208. 212 Intestins, abcès dans les intestins. V. abcès. Intestins, coliques dans les intestins. V. cotiques. Intestins, feu dans les intestins. V. feu. Joue\*, clou à la joue. V. clou. Joue, dartre à la joue. V. dartre. Joue, enflure à la joue. V. enflure. Jone, fluxion à la jone. V. fluxion. Irritation dans le genre nerveux, B 143 Irritation à la plante des pieds, B 173 Adrerie, A pag. 202. 203 Lait épanché, C 50. 145

Lait grunelé dans le sang,

| des maladies avec leurs gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | érisons. 299  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lait rébandu. 259. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72. 122. 127  |
| 144. C 13. 20. 49. 99. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. 146. 149   |
| en consiste en en en familie de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62.162.186    |
| Langue embarrassée,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C 113         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.69.138     |
| Langue coning C 60 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138 D. 130    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138. D 120    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. 166. 179   |
| Langue, paralysie à la langue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v. paralysie. |
| Langue séche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C 69<br>B 331 |
| .Langue velue & noire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Langueur, 168. A 72. 97. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 81. 140. 202. 270. 319. C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07. 114. 166  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . D 69. 117.  |
| Langueur hypocondriaque,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C 164         |
| Larinx. V. trachée artère:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Lassitude universelle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D 73.79.86    |
| Lépre, A 223. B 230. 2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74. 327. C.7  |
| Lépre ou impetigo, espèce de l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Létargie,<br>Lévres brûlantes & livides,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C46 D86       |
| Lévre, éruption dartreuse à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | la légire V   |
| dartre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D 166         |
| Lévres noires & séches,<br>Lévres renversées,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176           |
| Loupe charneuse aux cuisses &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 7 \ 22 *2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B 247         |
| Loupe à l'ail,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 143         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Same As an as a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| M Aigreur, A pag. 105. 2<br>5. 14. 47. 88. 97. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105. B 48. C  |
| <b>1</b> √ <b>1</b> 5. 14. 47. 88. 97. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D 103.122     |
| THE STATE OF | 145           |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ושו           |

N vj

Table alphabétique 200 Mains, darires sur les mains. V. dartres. Mains, enflure aux mains. V. enflure. Mains, fourmillement dans les mains. V. fourmillemens. Mains, tremblement aux mains, V, tremblement. Mal caduc. V. épilepsie. Mal de cœur. V. cœur. Mal au col. V. col. Mal de côté. V. côté. Mal de dents. V. derts. Mal d'estomac. V. estomac. Mal d'estomac presque continuel avec langueur & dégout, Mal de gorge. V. gorge. Mal de gosier. V. gosier. Mal napol tain. V. vérole. Mal sur les oreilles, B 70. D 100, 118 Mal de poitrine. V. poitrine. Mal aux reins. V. reins. Mal vénérien. V. vérole. Maladies anciennes, A 44. 46. 50. 58. 59 63. 64. 65. 79. 80. 114. 150. 151. 152 153. 160. 163. 166 Maladies compliquées, A 153. 203 Maladie épidémique. V. épidémie. Malacies habituelles, A 58. 59. C 114 Maladies invétérées, C 114 Malaife, A 40 Marasme, 145. C 277 Matrice, ulcère à la matrice. V. ulcère.

| des maladies avec leurs guérisons. 301                            |
|-------------------------------------------------------------------|
| Maux de tête, 95. 112. 140. 141. A 52                             |
| 91. 105. 124. 174. 197. 213. 222. B 49                            |
| 52. 66. 73. 87. 102. 105. 107. 125. 131                           |
| 139. 146. 147. 156. 159. 170. 221. 224.                           |
| 248. 261. 269. 284. 321. 342. C 11. 15                            |
| 22. 50. 57. 58. 59. 61. 64. 67. 69. 86                            |
| 103. 106. 110. 113. 119. 122. 123. 136                            |
| 139. 140. 148. 152. 157. 159. 160. 165                            |
| 174. 182. 195. 219. 223. 224. 285. D                              |
| 72. 76. 78. 79. 80. 93. 108. 120. 128                             |
| 132, 145, 147, 151, 163, 173, 180, 183                            |
| Mux de tête habituels, 137                                        |
| Maux de ventre V. ventre.                                         |
| Maux aux yeux. V. yeux.                                           |
| Mélancolie, 95. A 56. 91. 122. 134. 144                           |
| 168. B 48. 81. C 116. 285                                         |
| Mélancolie hypocondriaque, B 302<br>Membres perclus, A 68.88      |
| Membres perclus, A 68.88<br>Membres engourdis. V engourdissement. |
| Membres engourdis. V engourdissement.                             |
| Membres, douleurs insupportables dans tous                        |
| les membres, A 91.92 Mémoire, A 174                               |
|                                                                   |
| Mémoire extrêmement dérangée, A 159                               |
| Menstrues peu abondantes, C 44                                    |
| Menstrues, dérangement des menstrues, B                           |
| Menstrues, douleurs pendant les menstrues,                        |
| Menstrues, douleurs pendant les menstrues,                        |
|                                                                   |
| Menstrues, flux excessif des menstrues. V.                        |
| flux.                                                             |
| Menstrues remontées, B 261. 267. 326.                             |
| Menstrues, suppression des menstrues, 134                         |

| 302 Table alphabétique                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180. A 64. 81. 82. 144. B 81. 125                                                               |
| 185. 205. 212. 236. 270. 273. 313                                                               |
| 326. C 8. 11. 22. 29. 50. 51. 66. 68                                                            |
| 101. 182. 187. 262. D 85. 127. 142                                                              |
| 153                                                                                             |
| Migraine, A 86. 137. 143. B 174. 260                                                            |
| 200                                                                                             |
| Miséréré, colique de miséréré. V. coli-                                                         |
| aue.                                                                                            |
| Monstres, expulsion de deux monstres,                                                           |
| C 61                                                                                            |
| Mouvemens convulsifs, D192                                                                      |
| ุ่ง <b>ท</b> ิวเสต ได้ระบบสนึก                                                                  |
|                                                                                                 |
| Apolitain, mal napolitain. Voyez                                                                |
| Narines, ulcère dans les narines. V.                                                            |
| Narines, ulcere dans les narines. V.                                                            |
| BILLETE.                                                                                        |
| Nerfs, attraction des nerfs, B 304                                                              |
| Nerfs, convulsion violente dans les nerfs,                                                      |
|                                                                                                 |
| Nerfs, mouvemens convulsifs dans les<br>nerfs, B313<br>Nerfs, foiblesse dans les nerfs. V. foi- |
| Newfor faible of dans les noufe V fai                                                           |
|                                                                                                 |
| Nerfs pourris, B 328                                                                            |
| Nerfs pourris,  B 328                                                                           |
| Nez, chancre dans le nez. V. chancre.                                                           |
| Nez, enflure au nez. V. enflure.                                                                |
| Nez, hémorragie du nez. V. hémorragie.                                                          |
|                                                                                                 |

des maladies d'ec leurs guérisons. 404 Nombril , dartre sur le nombril. V.

Noneure, and and and the state 141

Bsourcissement de vue, B pag. 293 C 92 Obstruction, A 87. 109. 206. B 103 143. 197. 280. C 47. 66. D 173 Obstruction au col de la vessie, A 112 Obstruction au côté, 86. C 12 Obstruction aux entrailles, 183. B 299 Obstruction au foie, 140. A 126. B 80 200. 232. C 222. D 145. 219 Obstruction hépatique, B 294 Obstruction au mesentère, A 217. D102 Obstruction à la rate, 141. C 223. D 99 Obstruction au bas ventre, B 107 Obstruction des visceres, A 74.75. D 164 Oedéme .. Œil, enflure aux yeux. V. enflure. Opération de l'empième, 139. C 222 Ophthalmie avec épanchement de sang, 181. B 283. C 263

Opilation. V. jaunisse. Oppresson de poitrine, A 66.67.109 131.140.145.163.464.B 87.99.139

| 304 Table alphabétique                                 |
|--------------------------------------------------------|
| 161. 162. 173. 234. 216. 268. 282                      |
| 289. 291. 292. 324. C 15. 18. 30.63                    |
| 102, 138, 142, 152, 186, D 79, 80                      |
| 85.86.132.154.167.168.174.177                          |
|                                                        |
| Oreilles bonchées, A 178                               |
| Oreilles, dartres aux oreilles. V. dartre.             |
| Oreilles, douleur dans les oreilles. V.                |
| douleur.                                               |
| Oreilles, enflure aux oreilles. V. enflure.            |
| Oreilles, mal sur les oreilles. V. mal.                |
| Oreilles, tintement d'oreilles. C 132.139              |
| 265                                                    |
| Os carié. V. carie.                                    |
| Os, esquille d'os, B 329                               |
| Oute, reconvrement de l'ouie, B 295.301                |
| P                                                      |
| P Ales conleurs. V. jaunisse. Paleurs excessives, C 14 |
| Paleurs excessives, C 14                               |
| Palpitation de cœur, A 65.84. 136. 156                 |
| 225. B 57. 118. D 161. D 76. 78. 84                    |
| Paralysie, 130. 134. A 41. 63. 65. 82                  |
| 137. 138. 139. 142. 160. 161. 178                      |
| 180. 194. 213. B 45. 51. 76. 88. 100                   |
| 106. 123. 138. 140. 178. 183. 185                      |
| 196. 197. 198. 201. 209. 219. 220                      |
| 223. 224. 232. 240. 245. 284. 290                      |
| 292. 299. 300. 304. C 70. 123. 125                     |
|                                                        |
| 212. D 139                                             |

| des maladies avec leurs guérisons. 303                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |
| Paralysie au bras, 181. B 310. C 109                                      |
| 162, 263                                                                  |
| Paralysie avec enflure par tout le corps,                                 |
| A 228. 229. D 186                                                         |
| 7 d. C. J. 1 i.i' i                                                       |
| Paralysie de la moirié du corps, 115 C                                    |
| 70. 100. 198. D 158                                                       |
| Paralysie au côté, A 194. C 23                                            |
| Paralysie aux jambes, B 310. C 157                                        |
|                                                                           |
| Paralysie à la langue, A 84.85.90                                         |
| 180. B 147. C 109. D 200                                                  |
| Paralysie à la main, C92                                                  |
| Paralysie, & bydropisie de poitrine for-                                  |
| elle mée, worde of sundant of A 149                                       |
| D. 1.C                                                                    |
| Paralysie universelle, 90. A 203. 208                                     |
| 209, 213, C 48, 68. D 186                                                 |
| Paroxismes, B 237 Passion hystérique, B 236                               |
| Passion hysterique. B 236                                                 |
| Page raches midlettes sum la mage C st                                    |
| Peau, taches violettes sur la peau, C 54<br>Perclusion des membres, D 184 |
| Perclusion des memores, D184                                              |
| Péripneumonie, 110. B 77. 216. C 50                                       |
| 153. 193                                                                  |
| Perte de sang, 82. 110. B 120. 139                                        |
|                                                                           |
| 148. 150. 162. 193. 209. 218. 235                                         |
| 269. C 61. 79.144. 165. 193. D 90                                         |
| 126. 169                                                                  |
| Pésanteur au bras, C 106                                                  |
| Pésanteur dans tout le corps, A 149. B                                    |
| 48. C 86. 116                                                             |
| 46. U. 86. 110                                                            |

Pésanteur d'estomac. V. estomac.

| 306 Table alphabétique                               |
|------------------------------------------------------|
| Fésanteur à la poitrine, D96                         |
| Pésanteur de tête, A 56. 89. 90. 91. 92              |
| . 136                                                |
| Petite vérole. V. vérole.                            |
| Peurs continuelles, 180. B 161. C &                  |
| 11.161                                               |
| Philifie, 134.183.185. A 88. 103. 101                |
| 146. 149. 152. 153. B 47. 141. 24.                   |
| 247. 256. 327. C 10. 52. 78. 89                      |
| 156. 163. 179. 216. 265. D 84. 188                   |
| 71.1.6                                               |
| Phthisie, menace de phthisie, D 200                  |
| Picotement par tout le corps, D 99. 135              |
| Pied, demangeaison anx pieds. V. de-                 |
| mangeaison.<br>Pieds, douleur aux pieds. V. douleur. |
| Pieds, enflure aux pieds. V. enflure.                |
| Pieds, goutte aux pieds. V. goutte.                  |
| Pied, irritation à la plante des pieds.              |
| V. irritation.                                       |
| Pierres, 109. B 109. 141. 218. 243                   |
| 244. 264. 296. 297. 302. 306. C 192                  |
| Pierres grosses comme un grain de che-               |
| nevé, hand had a le B 67                             |
| Pierre de la grosseur d'un doigt, B 220              |
| Pierre grosse comme une petite feve, A               |
| , i 1,6,9                                            |
| Pierre comme un haricot, 109. B 243                  |
| C 192                                                |
|                                                      |

| des maladies avec leurs guérisons. 307                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| Pierre comme des lentilles, C22                                     |
| Pierre comme des grains de millet, 109                              |
| C 192                                                               |
| Pierres, petites pierres comme des gra-                             |
| viers. 84. 124. A \$1. 178                                          |
| viers, 84. 134, A 51. 175<br>Pissement de sang, 109. B 70. 106. 121 |
| 185. 217. 264. 685                                                  |
|                                                                     |
| Pituite, B 69                                                       |
| Plaie, B 300. 318<br>Plaie affreuse avec commencement de            |
| Plate affreuje avec commencement ae                                 |
| gangrène, C 131<br>Plaie fistuleuse, C 24                           |
| Place fistuleuse, C24                                               |
| Plaie aux jambes, A 136. B 131. 202                                 |
| 241. 328. D 112. 139. 160                                           |
| Plénitude, A 219. D 133. 192                                        |
| Pleurésie, 41. 110. 134. 149. 154. 161                              |
| 162. 175. A 48. 66. 152. 170. 171                                   |
| 173. 175. 185. 221. 222. B 51. 56                                   |
| 60. 69. 76. 77. 91. 96. 121. 123. 168                               |
| 172. 185. 189. 204. 216. 238. 269                                   |
| 271. 302. 316. 317. 325. C 31. 38                                   |
| 63.75.76.77. 82. 87. 92. 95. 100                                    |
| 159. 165. 193. 216. 232. 237. 244                                   |
| 257. D 124, 125                                                     |
| Pleurésie, fausse pleurésie, 149. 190                               |
| 254 B 120 220 C 151 222 272                                         |
| 254. B 139. 330. C 151. 232. 272                                    |
| Planelle malines                                                    |
| Pleurésie maligne,  B 100  Poignet, goutte au poignet. V. goutte.   |
| roignet, goutte au poignet. V. goutte.                              |

308 Table alphabétique

Point de côté, 41. 161. A 48. 66. 152

170. 171. 173. 175. 185. 221. 222

B 69. 77. 78. 79. 96. 139. 146. 161

162. 172. 216. 230. 242. 245. 315

321. 323. 330. C 54. 82. 95. 102 133. 136. 138. 140. 141. 142. 154

157. 186. 244. D 77. 81. 118. 120 124. 125. 127. 134. 168. 185. 208

Point dans le dos,

B 50

Poirrine, dartres sur la poitrine. V. dar-

Poisrine, dartres sur la poitrine. V. dartres.

Poitrine, dépôt sur la poitrine. V. dépôt. Poitrine, douleur de poitrine. V. douleur. Poitrine embarrassée. V. embarras. Poitrine, seu dans la poitrine. V. seu.

Poitrine, foiblesse de poitrine. V. foiblesse. Poitrine, fluxion de poitrine. V. fluxion. Poitrine, hydropisse de poitrine. V. hydropisse.

Poitrine, inflammation de poitrine. V.

inflammation.

Poitrine, mal habituel de poitrine, B 84 Poitrine, mal de poitrine, D 80. 81. 85 Poitrine, oppression de poitrine. V. oppression.

Poitrine, rhume de poitrine. V. rhume. Poitrine, sissement de poitrine, D 204 Poitrine, suffocation de poitrine, D 67 Poitrine, tiraillement dans la poitrine,

D. 210

des maladies avec leurs guérisons. 309 Polipe, 111. A 88. B 210. C 119. 193 Ponction, 174 C 146 Poulains ... Poumon, abcès dans le poumon. V. abcès. Poumon affecté, 128. C 211. D 81 Pourpre, B 90. 124. 156. 159 Pourpre avec le gosser serré, 134 Pression 4 Priapisme avec siévre & retention d'uri-Pulmonie, 188. A 125. 143. 222. B 127. 318. C 26. 31. 120. 137. 270. D 116. 123 Purgations supprimées. V. menstrues. Pus, crachement de pus. V. crachement.

R

R Ate, douleur à la rate. V. douleur.
Rate gonflée, C pag. 275.
Rate, grosseur à la rate, C 51.
Rate, obstruction à la rate. V. obstruction.

Recouvrement de l'ouie, B 295. 301. Recouvrement de la vue, B 44. 302. Refroidissement de poitrine & d'estomac, 116. C 106. 199. D 187. Régles remontées. V. menstrues. Régles supprimées. V. menstrues.

B 150.

Regargement,

| 310 Table alphabétique                 |
|----------------------------------------|
| Reins, abces aux reins. V. reins.      |
| Reins, chûte sur les reins. V. chûte.  |
| Reins, douleurs aux reins. V. douleur. |
| Reins, graviers dans les reins, D 169  |
| Reins, inflammation aux reins. V. in-  |
| flammation.                            |
| Reins, mal aux reins, 155. A 104. 113  |
| 161. 230. B 176. 201. 248. C 62        |
| 157. 237. D 133                        |
| Reins obstrués, A 70                   |
| Reins, relachement dans les reins, D88 |
| Respiration gênée, A 65. 104. 106. 109 |
| 148. B 77. 78. 79. 90. 170. 208. 282   |
| 294. 325. C 54. 62. 108                |
| Respiration, défaut de respiration. V. |
| défaut de respiration.                 |
| Resserrement de poitrine, D 65.79      |
| Rétention d'urine, 134. A 49.50.51     |
| 64.70.101.142.144.161.182.212          |
| 226. B 82. 108. 111. 139. 175. 185     |
| 202. 205. 222. 246. 247. 271. 293      |
| C. 47. 68. 115. 134. 141. 177. 182     |
| D 99. 102. 103. 135. 192. 205. 220     |
| Roideur dans les jambes, B 233         |
| Rougeole, A 39. B 260                  |
| Rhumatisme, A 38.53. 115. 116. 138     |
| 167. 178. 212. 219. B 45. 99. 128      |
| 174. 176. 191. 199. 201. 221. 224      |
| 260. 268. 293. 298. 304. C 10. 111     |

| des maladies avec leurs guérisons. 311                        |
|---------------------------------------------------------------|
| 135. 169. 187. D 79. 163. 201                                 |
| Rhumatisme au bras, A 195. B 205                              |
| 258. 266. C 23. 175.                                          |
| 258. 266. C 23. 175.<br>Rhumatisme & dartre sur les reins , A |
| 133.134                                                       |
| Rhumatisme, douleur de rhumatisme. V.                         |
| douleur. A strong continue on a 2 Cd                          |
| Rhumatisme d'entrailles, D 195. 196                           |
| Rhumatisme goutteux, 182. B 101. C 6                          |
| 264. D 95. 125. 139. 184. 185. 207.                           |
| Rhumatisme à la tête, B 197                                   |
| Rhumatisme universel, C 6. 159. D 88                          |
| 217                                                           |
| Rhume, 99. 140. 141. 162. A 109. 134.                         |
| 197. 199. 211. B 76. 123. 230. 324                            |
| C 23.30.57.59.64.71.90.91.94                                  |
| 108. 125. 186. 223. 224. 232. 244                             |
| CS170 D 79.174. 180.                                          |
| Rhume affreux avec picotement derrière                        |
| les omoplates, C58                                            |
| Rhume de cerveau, B 50. 208. C 84                             |
| Rhume continuel, C 106                                        |
| Rhume d'estomac, B78                                          |
| Rhume invétéré, 149. B 291. C 145                             |
| Rhume négligé, C 15. D 191                                    |
| Rhume avec oppression de poitrine & sié-                      |
| Rhume de poitrine, A 52. 107. 108                             |
| Rhume de poitrine, A 52. 107. 108                             |
| . 167. B. 50. 208. C 100. 103. 132                            |
|                                                               |

| 312 Table alpha                                            | bétique             |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 133, 134, 149, 15                                          |                     |
|                                                            | 1. 192. 202. 207    |
| Rupture,                                                   | 115.C 198           |
| S                                                          |                     |
|                                                            |                     |
| C Alivation,                                               | A pag. 156          |
| Sang, bouillonneme                                         | nt de sang, B 296   |
| Sang caillé, 107. C                                        | 6.83. 157. 191      |
|                                                            | 227. D 145. 155.    |
| Sang, caillots de siang                                    | gros comme des      |
| œufs,                                                      | C 90. 119.          |
| oufs,<br>oufs,<br>Sang corrompu,<br>Sang, crachement de la | 99.                 |
| 3                                                          | 2                   |
| Sang, débord de sang                                       | , D 98              |
| Sang, dévoiement de san                                    | g. V. dévoiement.   |
| Sang épais,                                                | A 215               |
| Sang, flux de sing. V                                      | flux.               |
| Sang glace,                                                | C 180               |
| Sang, grumeaux de sar                                      | ng. V. grumeaux.    |
| Sang, impureté de san                                      | g, B 304            |
| Sang , lait grumelé dan<br>Sang noir ,                     | s le Jang. V. last. |
| Sang noir,                                                 | C79. 227            |
| Sang, perte de sang.                                       | V. perte.           |
| Sang, pissement de san                                     | ig. V. pissement.   |
| Sang pourri, 149.19                                        | 5. 197. C 231 D     |
| S                                                          | 142. 145            |
| Sang purifié par l'effet                                   |                     |
| , ,                                                        | 42. 126. 145        |
| ,                                                          | Sang,               |

| des maladies avec leurs gu                           | érisons. 313   |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Sang, vomissement de sang                            | . V. vomisse-  |
| Sang, vomissement de sang<br>ment.                   |                |
| Sciatique, 115. A 48.53.                             | 56. 1.12. 151  |
| 199. B 191. 205. 228.                                |                |
|                                                      | 140. 214       |
| Sciatique, douleur de sciat                          | ique. V. don-  |
| leur. John                                           | - 200          |
| Sciatique, goutte sciatique                          | e. V. goutte.  |
| Sciatique aux reins,<br>Sciatique rhumatismale,      | A 216. 229     |
| Sciatique rhumatismale,                              | B 86. C 133    |
| Scorbut, 134. A 117. B                               |                |
| C 57. 216. D 10                                      |                |
| Scorbut à la bouche,                                 | B 223. C 57    |
| Sécheresse au gosier,<br>Sein, érésipèle au sein. V. | B 271          |
| Sein, érésipèle au sein. V.                          | érésipèle.     |
| Sein, glande au sein. V.                             |                |
| Serrement d'estomac,                                 | B 286<br>B 118 |
| Serrement de gorge,<br>Sifflement continuel,         | B 1 1 8        |
|                                                      |                |
| Soif ardente & continuelle                           |                |
|                                                      | 275. D 108     |
| Soulevement de corps,<br>Spame,                      | B 161          |
| Spame,                                               | A 194          |
| Squirre, A 87. B 86. 164.                            |                |
| 108. 269                                             | . D 09. 166    |
| Squirre au foie,<br>Stupeur des membres.V. eng       | 103            |
| Superst des memores. V. eng                          | C 78           |
| Sueurs, 186. B 76. 202                               |                |
| 151. 156. D 88. 110. 10                              | 04. 105. 190   |

| 314 Table al                                                                                                                               | phabétique '                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | D 185                                                                                                                                                                                  |
| Sueurs froides,                                                                                                                            | B 207. C 17. 32                                                                                                                                                                        |
| Sueurs rentrées,                                                                                                                           | C 60. 73                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            | A 55.B 299.D 125                                                                                                                                                                       |
| Suite de conche.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| Suite de la petite                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
| Suppression pendan                                                                                                                         | t les couches. V. con-                                                                                                                                                                 |
| ches.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Suppression des me                                                                                                                         | nstrues. V. menstrues.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                            | , B 162. 187. 202                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                            | 1 / William D 154                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                            | 174. 178. B 85. 90                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                            | 4. 84. 92. 132. D 80                                                                                                                                                                   |
| Syncope.                                                                                                                                   | A 37.154                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |
| a table to be a                                                                                                                            | The total state of the state of                                                                                                                                                        |
| e tolker the force                                                                                                                         | T. H. & BESCHOOL SERVE & SALES                                                                                                                                                         |
| e tolker the force                                                                                                                         | T. H. & BESCHOOL SERVE & SALES                                                                                                                                                         |
| T Aches rouges                                                                                                                             | par tout le corps, D                                                                                                                                                                   |
| T Aches rouges<br>Teigne,                                                                                                                  | par tout le corps, D page 84 B 205. C 137. D 97                                                                                                                                        |
| T Aches rouges<br>Teigne,                                                                                                                  | par tout le corps, D page 84 B 205. C 137. D 97                                                                                                                                        |
| T Aches rouges<br>Teigne,                                                                                                                  | par tout le corps, D page 84 B 205. C 137. D 97                                                                                                                                        |
| T Aches rouges<br>Teigne,<br>Teigne, ou gale la<br>Teigne invétérée,<br>Teigne à la tête,                                                  | par tout le corps, D page 84 B 205. C 137. D 97 itense, 141 B 275. C 86 B 323. C 224                                                                                                   |
| T Aches rouges<br>Teigne,<br>Teigne, ou gale la<br>Teigne invétérée,<br>Teigne à la tête,<br>Teins plombé & lis                            | T par tout le corps, D page 84 B 205. C 137. D 97 iteuse, 141 B 275. C 86 B 323. C 224 vide, 195. A 83. 145                                                                            |
| T Aches rouges Teigne, Teigne, ou gale la Teigne invétérée, Teigne à la tête, Teint plombé & lis 154. 183                                  | T par tout le corps, D page 84 B 205. C 137. D 97 iteuse, 141 B 275. C 86 B 323. C 224 vide, 195. A 83. 145 . C 277. D 201. 202                                                        |
| T Aches rouges Teigne, Teigne, ou gale la Teigne invétérée, Teigne à la tête, Teint plombé & liv. 154. 183 Tempe, battement                | T par tout le corps, D page 84 B 205. C 137. D 97 iteuse, 141 B 275. C 86 B 323. C 224 vide, 195. A 83. 145 . C 277. D 201. 202 fur la tempe, B 160                                    |
| T Aches rouges Teigne, Teigne, ou gale la Teigne invétérée, Teigne à la tête, Teint plombé & liv. 154. 183 Tempe, battement                | T par tout le corps, D page 84 B 205. C 137. D 97 itense, 141 B 275. C 86 B 323. C 224 vide, 195. A 83. 145 . C 277. D 201. 202 fur la tempe, B 160 44. B 99. 230. C 63                |
| T Aches rouges Teigne, Teigne, ou gale la Teigne invétérée, Teigne à la tête, Teint plombé & li 154. 183 Tempe, battement Tenesme, 110. A  | T par tout le corps, D page 84 B 205. C 137. D 97 itense, 141 B 275. C 86 B 323. C 224 vide, 195. A 83. 145 . C 277. D 201. 202 fur la tempe, B 160 44. B 99. 230. C 63 159. 193. D 99 |
| T Aches rouges Teigne, Teigne, ou gale la Teigne invétérée, Teigne à la tête, Teins plombé & lis 154. 183 Tempe, battement Tenesme, 110. A | T par tout le corps, D page 84 B 205. C 137. D 97 itense, 141 B 275. C 86 B 323. C 224 vide, 195. A 83. 145 . C 277. D 201. 202 fur la tempe, B 160 44. B 99. 230. C 63                |

| des maladies avec leurs guérisons. 315                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Tête, chaleur dans la tête. V. chaleur.                                   |
| Tête, douleur de tête. V. douleur.                                        |
| Tête, élancement de tête. Voyez élance-                                   |
| ment.                                                                     |
| Tête, embarras de tête, A 180. B 77                                       |
| 271. 283                                                                  |
| Tête, fluxion à la tête. V. fluxion.                                      |
| Tête galeuse, B 258                                                       |
| Tête galeuse, B 258<br>Tête grosse comme un boisseau, 196                 |
| Tête, mal violent à la tête avec fievre                                   |
| pourprée & délire, A 67                                                   |
| Tête, maux de tête. V. maux.                                              |
| Tête, mal de tête avec obscurcissement à                                  |
| la vue . A 77                                                             |
| Tête, pésanteur de tête. V. pésanteur.                                    |
| Tête, rhumatisme à la tête. V. rhuma-                                     |
| tisme.                                                                    |
| Tête, tourbillon dans la tête, B 288                                      |
| Tête, tournement de tête. V. vertige.                                     |
| Téton, cancer au téton, C 136                                             |
| Téton, douleur au téton. V. douleur.                                      |
| Téton, dureté au téton. V. dureté.                                        |
|                                                                           |
| Téton, point au téton, D 132                                              |
| Téton pourri, C 49 Tiraillement, B 143 Tiraillement d'estomac, B 271. 272 |
| Tivaillement d'estamac. B271 272                                          |
| Tiraillement dans les intestins, C66                                      |
|                                                                           |
| Tiraillement dans toutes les parties du                                   |
| corps, B 141                                                              |

```
716 Table alphabétique
Tonx, 114. 140. A 44. 105. 211. B 47
  76. 78. 131. 172 179. 242. 268
  270. 291. 327. C 11. 18. 60. 142
                149. 165. 182. 223
Toux continuelle, B 147. 221. 261. C
                15. 31. 181. D. 122
Toux fréquente, C152.153. D154
Toux habituelle,
                         D 122
Toux opiniatre,
                          D 164
Toux & oppression, A 66.67
Toux seche, B 147. 162. 239. C 60. D
           134. 135. 167. 174. 220
Toux violente, 115. B 287. C 198
Trachée artère, douleur dans la trachés
    artère. V douleur.
Transport,
                        B 123. 161
Transport au cerveau, B 56. 169. 204
              329. 330. C 54. D 183
Tremblement ,
                 B 204. 284. 287
Tremblement interne, D86
Tremblement à la main, A 90. 134
                     B 45. 175. 232
Tremblement violent,
                       A 193
Tremblement universel, 196. C 278.279
                      283. D 87
Triftelle,
Tumeurs, 175. 176. B 98, 169. C 257
                               218
                      B 135. D 201
Tumeurs au bras.
```

| des maladies avec leurs guérisons. 317                          |
|-----------------------------------------------------------------|
| Tumeurs catarreuses, B 319                                      |
| Tumeurs à la jambe, D 139                                       |
| Tumeurs suppurantes au col. B 258.                              |
|                                                                 |
| $\mathbf{v}$                                                    |
| TT Apeurs, A pag. 36. 56. 69. 84.                               |
| Apeurs, A pag. 36. 56. 69. 84. 96. 113. 144. 165. 168. 194. 209 |
| 213. B 78. 81. 83. 105. 140. 156.                               |
| 163. 197. C 64. 69. 111. 131. 287                               |
| D 74. 135. 140. 146. 151. 152. 153                              |
| 185. 210                                                        |
| Vapeurs convulsives tendantes à la folie,                       |
| A 96. 127. B 45                                                 |
| Vapeurs effrayantes, 95. C 285                                  |
| Vapeurs hystériques, C64. 145                                   |
| Vapeurs de mère, C 122                                          |
| Vapeurs mesentériques, C99                                      |
| Vapeurs très violentes provenant des mens-                      |
| trues supprimées, A 144.                                        |
| Varice, D 67                                                    |
| Veines enslées & dures, D'67                                    |
| Ventre, cours de ventre, B 76. 156                              |
| C 106. 134. D 148                                               |
| Ventre, dépôt d'humeurs dans le ventres.                        |

Voyez dépôt. Ventre, dartre sur le ventre. V. dartres. Ventre, douleur de ventre. V. Douleur. Ventre, dureté au ventre. V. dureté.

| 318 Table alphabétique                                          |
|-----------------------------------------------------------------|
| Ventre, dureté au bas ventre, A 101                             |
| 148                                                             |
| Ventre enflé dur & tendu, A 42.80                               |
| 115.218                                                         |
| Ventre, enflure au ventre. V. enflure.                          |
| Ventre, gonflement au bas ventre. V.                            |
| Ventre, grouillement dans le ventre, D                          |
|                                                                 |
| Trues la ducción su has grantes V la                            |
| Ventre, hydropisse au bas ventre. V. hy-                        |
| dropisse. Ventre, inflammation au bas ventre. V.                |
| inflammation.                                                   |
| Ventre, maux de ventre, 134. A 222                              |
| B 246. C 96. D 189                                              |
| Ventre, obstruction au bas ventre. V.                           |
| obstruction.                                                    |
| Ventre, serrement de ventre, C 107. 186                         |
| Ventre tendu, B138. 162. 222, 262                               |
| 268                                                             |
| C 64. 100. D 167                                                |
| Vents, A 84. 154. 155<br>Vérole, 110. A 37. 49. 68. 118. 181. B |
| 218. C 180. 193. D 146                                          |
| Vérole invétérée ou maux vénériens, A                           |
| 37. 192. 219. B 186. 266. 269                                   |
| Vérole, petite vérole, 134. 154. A 36                           |
| 39. 127. 197. B 61. 248. 253. 258                               |
| C 141. 229. 337                                                 |

| des maladies avec leurs guérisons. 319                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vérole, petite vérole maligne, 147                                                                          |
| Verole volante au cinquieme mois de la                                                                      |
| grosses, A 39  Verre avalé, A 176.177  Verrue, 109. B 173. C 191                                            |
| Verre avalé, A 176.177                                                                                      |
| Verrue, 109. B 173. C 191                                                                                   |
| Vers, 137. 147. B 78. 89. 90. 102. 124                                                                      |
| 126. 140. 144. 146. 153. 156. 171                                                                           |
| 215. 223. 246. 248. 253. 268. 275                                                                           |
| 284. 296. 313. 314. 323. C 6. 12                                                                            |
| 50.75.98.102.106.107.139.187                                                                                |
| 219. 229. 258. D 118. 179. 184                                                                              |
| Vers comme le petit doigt d'un quart<br>d'aune, D169                                                        |
| d'aune, de Dies                                                                                             |
| Vers de trois quarts d'aune, D 108<br>Vers jetés par la bouche, D 124<br>Vers d'une espèce singulière, A 53 |
| Vers jetes par la bouche, D 124                                                                             |
| Vers d'une espèce singulière, A53                                                                           |
| Vers, essaims de petits vers en pelotons,                                                                   |
| 190. 197. A 107. 113. C 5. 6. 55.59                                                                         |
| 140. 272.D 120. 133. 135. 137. 138                                                                          |
| 181.183.199                                                                                                 |
| Vers de six lignes jaunes & plats, 155                                                                      |
| Vers de la grosseur d'une baguette à fu-<br>fil, C 98                                                       |
| fil, C98<br>Vers gros & nonés, D166                                                                         |
| Vers gros & noues, D 166                                                                                    |
| Vers par le nez,  B 146                                                                                     |
| Vers de cinq pouces de long, 155                                                                            |
| Ver long d'un pied, 197. A 197. C 68                                                                        |
| Ver de deux pieds de long. C98                                                                              |
| TELLING CLUBS ALL LUBY                                                                                      |

| 320 Table alphabétique                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Vers prodigieusement gros, D 145. 154                                 |
| Vers velus, C74                                                       |
| Vertiges, 155. A 53. 94. 102. 133. 154                                |
| 174. B 144. 228. 232. 267. 309. C                                     |
| 63. 64. 89. 90. 92. 112. 136. 172                                     |
| 237. C 65. 69. 70. 73. 78. 86. 88                                     |
| 89. 126. 140. 142. 151. 152. 153                                      |
| Vessie, abcès à la vessie. V. abcès.                                  |
| Vessie, inflammation à la vessie. V. in-                              |
| flammation.                                                           |
| Vessie, obstruction au col de la vessie, A                            |
| 1.10                                                                  |
| Virus vérolique, A 165. B 266. 269                                    |
| Visable bleu, D 190                                                   |
| Visage bouffi, B 268. 270. C 140. 141                                 |
| Visage, démangeaison au visage. V. de-                                |
| mangeaison.                                                           |
| Visage enflammé, B 313. C 17. 139                                     |
| 140                                                                   |
| Visage enflé. V. enflure.                                             |
| Visage, érésipèle au visage. Voyez érési-                             |
| pere.                                                                 |
| Visage, gale an visage. V. gale.                                      |
| Visage gonfle & livide, D167                                          |
| Visage gonfle & livide, D 167<br>Visage jaunâtre, B 261. C 12. 141. D |
| 104                                                                   |
| Visage noir & violet, B.261. C 17                                     |
| Viscères obstrués. V. obstruction.                                    |
| Vlcere, 99. A 219. B 50. 169. C 125                                   |
|                                                                       |

Table alphabétique

| des maladies avec leurs gueriions. 321                  |
|---------------------------------------------------------|
| Ulcère à la bonche, C 102. 138. 139.                    |
| 140                                                     |
| Olcère chancreux, B 259. 281                            |
| Olcère au gosier, B 293. C 138.139                      |
| 140                                                     |
| Ulcère & inflammation au bras , C 101                   |
| Ulcère aux jambes, A 145. B 90. 126                     |
| 175. 202. 257. 273. C 28. 29. 40                        |
| Ulcère à la mamelle & au bras, A 122                    |
|                                                         |
| Ulcère à la matrice, B 171. 175                         |
| Olcère dans les narines, B 293                          |
| Ulcère vérolique, B107                                  |
| Voix, extinction de voix, A 68. 131                     |
| 144. 192. B 167. C 52. 152                              |
| Vomissement, 95. A 116. 134. 136                        |
| 148. 200. 217. B 54. 69. 84. 89. 91                     |
| 97. 99. 107. 125. 141. 144. 152                         |
| 172. 187. 213. 230. 247. 248. 253                       |
| 260. 273. 288. 291. 321. C 44. 102                      |
| 108. 111. 122. 140. 141. 162. 285                       |
| D 73. 77. 110. 134. 135. 140. 185                       |
| 189                                                     |
| Vomissement continuel, 134. C 86.92                     |
| D 125. 128                                              |
| Vomissement avec siévre continue. V. sié-               |
| vre.                                                    |
| Vomissement des excrémens, des urines                   |
| et des règles.                                          |
| & des règles, C93<br>Vomissement de sang, 157.195. B153 |
| tomiffement at jaky, 1)/. 193. D 133                    |

| 322 Table alphabétique                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231. 233. C 83. 101. 119. 165. 239                                                            |
| 277                                                                                           |
| Vomissement de sang caillé & pourri, C                                                        |
| 157. 277                                                                                      |
| Vrine, ardeur d'urine, B 148. 175. C                                                          |
| 45. 46. 66. 107. 124. D 148                                                                   |
| Prine, difficulté d'uriner, 99. B 266                                                         |
| 272, 298, C 124, 224                                                                          |
| 272. 298. C 124. 224<br>Urines épaisses, 98. C 224                                            |
| Urine, incontinence d'urine, B 275, C                                                         |
| 86. D 148                                                                                     |
| Urine, incontinence d'urine, B 275. C<br>86. D 148<br>Urine, rétention d'urine. V. rétention. |
| Urines Canglantes A 230                                                                       |
| Urines, suppression d'urine. V. suppres-                                                      |
| son.                                                                                          |
| sion. Vue affoiblie, B 269. C 103. D 136                                                      |
| Vue obscurcie, A 77. 220. B 293. C 92                                                         |
| Vue perdue, 134. A 190. D 172                                                                 |
| Vue, recouvrement de vue, B44.302                                                             |
|                                                                                               |
| Y                                                                                             |
| *                                                                                             |

Y Eux, chassie aux yeux, C pag. 84
D 148
Yeux, douleurs aux yeux. Voyez douleurs.
Yeux enfoncés,
Yeux, enflure aux yeux. V. enflure.
Yeux éteinis,
D 103

| des maladies avec leurs gué | érisons. 323 |
|-----------------------------|--------------|
| Yeux étincelants,           | B 261        |
| Yeux, fluxion aux yeux. V.  | fluxion.     |
| Teux jaunes & bouffis, 193. |              |
|                             | 275. D 167   |
| Yeux, inflammation aux ye   | eux. V. in-  |
| flammation.                 |              |
| Yeux, maux aux yeux, I      | 34. C 216    |
|                             | . 140. 169   |
| Yeux, tour des yeux frappés | de noir, C   |
| , , ,                       | 44. D 104    |
| Yours town days week        | Dage         |

Fin de la Table des maladies guéries par le Reméde universel.

















